DERNIÈRE ÉDITION



QUARANTE-QUATRIÈME ANNÉE - Nº 13162 - 6 F

Fondateur : Hubert Beuve-Méry

Directeur : André Fontaine

DIMANCHE 24-LUNDI 25 MAI 1987

## et le naufrage roumain

- 101 Care

d feet en Guard Al

TEXES SE LE MAN

18. 4. 54 E M.19

(表表 25 32 MS (4)

to N. V. at an agent

TATE NO. 06 32)

Division You make the

CLAUCESING

Le sentire à l'éta

a ete tire a \$15 25 to

台をご案例

AND PROPERTY.

存件ANDS JOURS

CEPTIONNELS

WHELLE VOITURE REPRIN

Departement Occasion

養養養者 网络特拉克

Manual Company of the Company of the

man Markey & MACC . FOR

distance och an contact mile

States Demonstrated of the second of

de ses botes a company of de

A STATE OF THE STA

M ANDERSONAL STATE OF STATE OF

2 on 7 35 1 5 1 = 23 4795 2000 by

Side and and a second of the s

The day bearing to -12 alla. Property of the second of the second

Contracted

autour de lui à Berlin-Est tous les dirigeants du bloc soviétique, M. Gorbatchev va consacrer deux jours, à partir de lundi 25 mai, à une visite en Roumanie. C'est le seul pays du pacte de Varsovia où il ne se soit pas encore rendu depuis son accesque cet oubli fût réparé.

Paradoxalement, M. Ceausescu n'est sans doute pas fâché le liste des pays frères. C'est là pour lui un moyen de cultiver l'image d'indépendance relative à l'égard de Moscou qui est aussi son seul titre de gloire. On comprend qu'il s'y accroche. Le conducator » n'a pas manqué de rappeler récemment qu'il falait « tenir compte des réalités de la Roumanie sans rien copier et en retenant seulement ce qui correspond à ses intérêts ». Celaveut neturellement pour la « restructuration > et la «transpa-

M. Ceausescu a toujours le verbe haut. Mais il ne peut plus faire illusion, même s'il n'est pas exclu que, enfermé dens se mécalomenie, il s'en faces ful même qualques unes. La spectacle qu'offre aujourd'hui son pays est simplement affilgeant, et les mots sont de plus en plus impuissants à cacher les

La presse peut bien continuer à célébrer imperturbablement le « prestige lumineux du camerade Caausascu » et les « décennies de glorieuse activité » de l'homme dont le visage éternellement Hase s'affiche partout, les Roumeins savent bien que leur niveau de vie est le plus bas de toute l'Europe (le cas albanais excepté) et que la liberté est chez eux encore plus rationnée que la nourriture, l'électricité ou le chauffage. Dans le même temps la dépendance réelle du pays à l'égard de l'URSS s'accroît rapidement, à mesure que Bucarest, incapable désormais de commercer avec l'Ouest, se tourne de plus en plus, pour ses échanges, vers Moscou.

Si y a quelque chose de « transparent » dans la Roumanie d'aujourdhui, c'est donc bien l'échec tragique du régime, que les limogeages suc-cessifs de ministres « fautifs » ne ulent même plus, et aussi l'humiliation subie per un peuple de visite culture soumis à la paranois croissante d'un homme qui a complètement démontré, après Mussolini et quelques autres, que le ridicule ne tuait pas. Ce bilan est simplement désastraux, et on serait tenté de penser que M. Gorbatchev va s'empresser d'y mettre bon ordre, à supposer qu'il en sit

Mals on peut aussi voir les choses d'une autre manière. Après tout, c'est un homme fermement au pouvoir depuis vingtdeux ans qui accueille à Bucarest un collègue certes très puissant mais dont l'avenir n'est pas for-cément aussi assuré. Un jour, lientair, M. Ceausescu finire par croche-pied de Moscou. comment, en attendant, ne s s'émerveiller des vertus d'un système qui permet à un homme et à su famille de s'approprier si durablement un important pays européeb en cette fin du ving-

M. Gorbatchev | Les assises du parti de M. Chirac et la campagne présidentielle

## Le RPR veut donner la priorité à la mobilisation contre le PS

Préoccupés par les formes que prendra la compétition à l'intérieur de la majorité, inquiets de l'effet Le Pen dénoncé par M. Noir, les dirigeants du RPR, qui réunit ses assises nationales le samedi 23 et le dimanche 24 mai à Paris, voudraient remobiliser leurs troupes contre une seule et même cible: le PS et son candidat. Mais ce dernier, si l'on en croit M. Mitterrand. ne devrait pas être connu avant mars 1988.

En déclarant au Washington Post qu'il n'avait pas à faire connaître avant le début du mois de mars sa décision d'être ou non candidat à l'élection présidentielle, dont le premier tour devrait avoir lieu le 24 avril 1988, M. Mitterrand s'accorde un mois de campagne électorale ouverte avant l'éventuel dépôt de sa can-didature, qui devra officiellement être fait le 5 avril. Cette hypopour le candidat socialiste qui serait appelé à se présenter si M. Mitterrand renonçait à briguer un second mandat.

Le souci de raccourcir la cam pagne électorale est également partagé par M. Chirac, qui souhaite démontrer le pius longiemps etrangers qui le souhaitent.

possible que « le gouvernement M. Chirac, qui devait prendre gouverne » sans préoccupations la parole dimanche après-midi, a



électoralistes. Mais le premier ministre ne s'attendait sans doute pas à devoir prolonger l'exercice au-delà de l'année 1987.

Au RPR, on assure que la vic-toire de M. Chirac en 1988 permettra au pays d'aborder dans les meilleures conditions la création du marché unique européen, fin 1992. M. Toubon, dans son discours d'ouverture, a répudié les « idées » de l'extrême droite qui se référent aux concepts de « rejet et d'exclusion » et dénié aux socialistes le droit de donner des leçons à la majorité, puisque, dit-il, ils se sont alliés aux communistes. Il a aussi évoqué le problème de l'immigration en insistent sur l'intégration à la France des

évoqué dans une interview à France Soir publiée samedi les remous provoqués par les déclara-tions de M. Michel Noir pour assurer que « les membres du gouvernement ont mesuré les dangers qu'il y aurait à faire entendre des discordances ».

Du côté des barristes, où le principe d'une prochaine rencontre avec M. Chirac a été retenu par M. Barre, M. Philippe Mestre, proche de l'ancien premier minis-tre, a lui aussi proné l'union de la majorité, promis un soutien an candidat unique au deuxième tour de l'élection présidentielle et attaqué vivement le passage des socialistes au gonvernement, qui équi-vant, a-f-il dit. - à deux ans de

A.P. (Lire nos informations page 6.)

### Le débat sur le désarmement

Un autre casse-tête: les fusées Pershing-IA allemandes PAGE 3

### Rugby: match nul entre la France et l'Ecosse

Le Quinze tricolore n'a pas pleinement réussi son entrée dans la Coupe du monde PAGE 20

### Le déficit de la Sécurité sociale

Comment choisir entre les contraintes politiques et les contraintes techniques? PAGE 17

### La dette égyptienne

Le Caire obtient du Club de Paris le rééchelonnement de 7,5 milliards de dollars de crédits garantis PAGE 17

### **Elections au Groenland**

Sur fond de difficultés économiques et de crise d'identité... PAGE 5

## Le Monde

RÉGIONS

Le tour de France de nos correspondants

Le sommaire complet se trouve page 20

Nouveaux affrontements entre hindous et musulmans Le procès de Klaus Barbie

## Guérilla de religion en Inde

NEW-DELHI de notre correspondant

Cinq jours après les premières explosions de violence à Meerut, à 65 kilomètres au nord de Delhi, les affrontements entre musulmans et hindous ont redoublé d'intensité, vendredi 22 mai, gagnant les localités suburbaines de la cité et enflammant à nouveau les vieux quartiers de la capitale. Le bilan officiel des émeutes s'établissait, samedi, à soixante morts et plusieurs ceataines de bleasés. De leur côté, les journaux avancent le chiffre d'au moins cent morts. Tous les quartiers et localités

concernés sont désormais, ou à nouveau, sous couvre-feu. Phisieurs milliers de soldats en armes ont été appelés à la rescousse de la police et des forces paramilitaires, dépassées par l'ampleur de la violence. Ils ont pour ordre de tirer sur les pillards. A titre de précaution, la police de la ville

tout entière – y compris dans La Nouvelle-Delhi – a été placée en état d'alerte générale jusqu'à nouvel ordre. D'autres renforts, en provenance du Tamil Nadu, dans le sud, étaient en route pour Delhi, vendredi soir.

Au même moment, le premier ministre, M. Rajiv Gandhi, est apparu sur les écrans de télévision pour lancer un appel au calme.

« J'ai donné l'ordre aux autorités concernées de faire preuve de la plus grande fermeté à l'égard des pillards et des tueurs. Ils seront arrêtés et sévèrement punis. » Samedi matin, le nombre de personnes détenues, en majorité musulmanes, atteignait plus de mille cinq cents, les trois quarts d'entre eux à Meerut. « Rien, a poursuivi M. Gandhi, je répète, rien n'est plus dangereux pour notre culture et notre avenir que le cancer du communalisme. »

> PATRICE CLAUDE. (Lire la suite page 4.)

## L'horreur, salle des tortures

de notre envoyé spécial

Dire. Redire encore l'inhumanité des souffrances et de la mort. Il fallait que ce soit le procès de Klans Barbie. Il fallait bien que ceux qui passèrent entre ses mains expriment ce que cela signifiait et montrent, aussi, à quel destin ils étaient, dès lors, voués par le sys-tème qu'il servait. Ils le dirent. Ils le diront encore à partir du lundi 25 mai.

Oscrait-on avancer qu'ils se répètent ? La réponse alors est tellement simple : et pour cause ! Ainsi ils parlent. Dans la salle, c'en est fini des rumeurs, des chuchotis ordinaires. Pétrifiés, ceux qui, dans le public comme parmi les journalistes, n'avaient jamais entendu la parole des rescapés écoutent. Et plus d'un est au bord des larmes.

puisse, comme parfois, faire d'une déposition un discours. Rarement des témoins le furent plus simple-ment, plus humainement. Résis-tants, comme M<sup>m</sup> Irène Clair ou Mas Lise Lesèvre; juifs, comme Mª Simone Kadosche, MM. Srul-Kaplon, Marcel Stourdze. On simplement dévoués à ces juifs, comme M= Ennat-Vitte, aujourd'hui quatre-vingt-douze ans. Tops ont livré une histoire personnelle qui les mena vers un destin commun. Le temps n'a

M™ Irène Clair avait vingt et un ans le 9 mars 1944, lorsqu'elle fut arrêtée et conduite devant Klaus Barbie. Secrétaire d'un chef régional du bureau d'action de l'Armée secrète, elle a retrouvé celui-ci avenue Berthelot dans le bureau de Barbie.

pas aboli les souvenirs.

« Il s'est levé, furieux, nous traitant de terroristes, d'assas-

Dans ce qu'ils entendent, il n'y sins, de bandits. Cela, sur le a aucune emphase, rien qui coup, m'a fait rire. Alors, il a appelé un milicien en disant: «Toi, ma petite blonde, on va te mater. » Elle fut descendue dans les caves. Elle y a entendu toute la nuit hurler ceux que l'on torturait, gronder les chiens lâchés sur les prisonniers. Barbie devait la faire ramener devant lui au bout de huit jours.

· l'ai été mise alors en pré-sence de mon chef; il était dans un état épouvantable. A trentequatre ans, on aurait dit un vieil-lard de quatre-vingis ans. Il m'a soufflé: « Il vous faudra beau-coup de courage. » Il a pu me dire aussi ce qu'il avait subi : l'électricité, la matraque, les pendaisons par les bras; il ne tenait plus debout. =

JEAN-MARC THÉOLLEYRE. (Lire la suite et les articles de LAURENT GREILSAMER

# Daniel Sibony Perversions

## **Perversions**

Dialogues sur des folies "actuelles"

Les pervers intéressent tout le monde et, en premier lieu, les apôtres de la vertu, nombreux ces temps-ci. Entrez donc dans leur tête avec le subtil Sibony..." Philippe Sollers

"Un tour de force." Gilles Tordimann/Le Matin

"Un livre brillant et aventureux." Claude Jannoud/Le Figaro

Présentation du livre par Daniel Sibony et Daniel Mesguich. Théâtre de l'Athénée - mercredi 3 juin à 19 h 30

Collection "Figures" GRASSE

## La privatisation d'Havas

privatisation eut estimé le valeur de l'agence Havas à 5,8 milliards de francs, le ministre de l'écono-mie, M. Edouard Balladur, a fixé à 500 F le prix de l'action de cette société qui sera privatisée à partir du lundi 25 mai. L'offre publique de vente en Bourse de Paris qui porte sur 2 294 450 actions (18,1 %) s'achèvers le

Le ministre a également arrêté la lista du noyau stable des actionnaires qui se partageront 20 % du capital. Il s'agit de la Société générale (4 %), la Lyon-naise des eeux (4 %), Paribas (4 %), la Société de participa-tions mobilières (3 %), la Caisse participation (2 %) de la Caisse participation (2 %) de la caisse

(2,5 %) et la Société générale de Belgique (2,5 %). Ces parts seront vendues au prix de 540 F. Enfin, un peu plus de 4 % (535 126 actions) sont réservés à la souscription des salariés et anciens salariés qui bénéficient

L'opération de privatisation prévoit encore une offre publique d'échange des certificats d'investissement (694 758 sont répertis dans le public) contre des actions ordinaires. Cette possibilité est offerte jusqu'au 31 juillet prochain.

L'Etat enfin dispose d'une action spécifique lui conférant le droit d'agréer toute prise de par-ticipation supérieure à 10 % du

(Lire page 17 l'article de JOSEE DOYERE «Le maître Jacques de la presse», disait Baizac.)

PRIX DE VENTE A L'ETRANGER: Algérie, 3 DA; Merce, 6 dir.; Tunisia, 700 m.; Allemagna, 2,50 DM; Autriche, 20 sch.; Beigique, 40 fr.; Canadia, 2 \$; Côte-d'Ivoire, 315 F CFA; Denemark, 9 kr.; Espagna, 175 pes.; G.-B., 58 p.; PRIX DE VENTE A L'ETRANGER: Algérie, 3 DA; Merce, 6 dir.; Tunisia, 700 m.; Allemagna, 2,50 fl.; Paye-Bas, 2,50 fl.; Portugal, 130 esc.; Sénégal, 338 F CFA; Subde, 13,70 cs.; Suissa, 1,80 fl.; USA, 1,50 \$; USA (West Coast), 1,76 &. Gracia, 180 fl.; Etalia, 2 000 L.; Libya, 0,400 DL; Libya, 0,40

## **Dates**

### RENDEZ-VOUS

Landi 25 mai. – Ottawa : conférence des ministres de la Jeunesse et des sports de ia francophonie.

Mardi 26 mai. – Dublin : référendum pour la ratification de l'acte unique euro-

- Bruxelles : conseil des ministres des affaires sociales de la CEE.

Mercredi 27 mai. - Berlin-Ouest : arrivée de la reine Elisabeth II pour les festivités du 750° anniversaire. Berlin-Est: anniversaire du sommet du pacte de Varsovie (en présence de M. Gorbatchev).

Vendredi 29 mai. – Tonga Conférence annuelle des pays du Forum du Pacifique sud. Montevideo: visite de Raymond Barre.

Dimanche 31 mai. Bruxelles: réunion informelle des ministres de l'agriculture CEE.

- Paris: Visite officielle du ministre turc de la Défense (jusqu'au 2 juin).

## Le Monde

7, RUE DES ITALIENS, 75427 PARIS CEDEX 09 Télex MONDPAR 650572 F Télécopieur : (1) 45-23-06-81 Tél.: (1) 42-47-97-27

Edité par la S.A.R.L. le Monde

Gérant : Ambré Fontaine directeur de la publication

Anciens directeurs : Hubert Beave-Méry (1944-1969) Jacques Fauvet (1969-1982) André Laureus (1982-1985)

> Dorée de la saciété : cent ans à compter du 10 décembre 1944.

Capital social: 620.000 F

Principaux associés de la sociáté: Société civile Les Réducteurs du Monde » Société anonyme
des lecteurs du Monde,
Le Monde-Entreprises,
MM. André Fontaine, géranu

> Administrateur général : Bernard Wouts. Rédacteur en chef : Duniel Vernet. Corédacteur en chef :



me de Monttessay, 75007 PARIS Tél : (1) 45-55-91-82 on 45-55-91-71 Télez, MONDPUB 206 136 F



sauf accord avec l'administration

unission paritaire des journaus et publications, nº 57 437 ISSN : 0395 - 2037

Le Monde

TÉLÉMATIQUE Composez 36-15 - Taper LEMONDE

**ABONNEMENTS** Tél. : (1) 42-47-98-72

9 mais 12 mais 6 mois FRANCE 672 F 954 F 1 200 F TOUS PAYS ÉTRANGERS PAR VOIE NORMALE

1337F 1952F 2530F

ÉTRANGER (par mes I — BELGIQUE/LUXEMBOURG/PAYS-BAS 399 F 762 F 1 089 F 1 389 F IL — SUISSE, TUNISIE 504 F 972 F 1 404 F 1 800 F Par vole sériesme : tarif sur demande.
Changements d'adresse définitifs ou
provisoires : sos abousés sont invités à
formuler leur demande deux semaines
avant leur départ. Joindre la deraière
bande d'envoi à toute correspondance.

Veuillez avoir l'obligeance d'écrire tous les nous propres en capitales d'imprimerie. Le Monde USPS 785-910 is published daily, except Sandays for \$ 460 per year by Le Monde u/o Speedimpez, 45-45 39 th Street, L.C.L., N.Y. 11104. Second class postage paid at New-York, N.Y. postrastor: send address changes to Le Monde c/o Speedimpex U.S.A., P.N.C., 45-45 39 th Street, L.L.C., N.Y. 11104.

Il y a soixante ans

## La disparition de Nungesser et Coli

Voilà soixante ans, le 21 mai 1927, Charles Lindbergh se posait sur l'aérodrome du Bourget aux commandes du Spirit of Saint Louis. Pour la première fois, l'Atlantique nord avait été franchi en avion. Moins de deux semaines plus tôt, nne tentative de traversée avait été entreprise dans le sens est-ouest par Nungesser et Coli. Elle s'était terminée dans le drame... et le mystère.

E dimanche 8 mai 1927, à 5 h 18, Charles Nungesser, l'as de la guerre, et François Coli, son navigateur, quittaient Le Bourget à bord de l'Oiseau blanc, un monomoteur Levasseur, avec l'ambition de rallier New-York d'un coup d'aile ou tout au moins de pulvériser le record de distance en ligne droite. Les deux aviateurs devaient disparaître au cours de leur tentative. Sans laisser de traces... Toutefois, à la lumière de témoignages recueillis à l'époque et grâce à des éléments complémentaires, découverts surtout depuis 1980, il semblerait que l'avion ait atteint Terre-Neuve. La preuve existerait sous la forme, notamment, d'un moteur rouillé, aperçu à plusieurs reprises par des chasseurs et formellement identifié par l'un d'eux. C'est là un fil ténu, certes, mais suffisant pour déciencher de nouvelles recherches et, peut-être, lever enfin le voile sur l'une des plus grandes énigmes de l'histoire de l'aviation.

Avaient-ils réussi ? Question lancinante et douloureuse, amplifiée par un silence de soixante années. En 1980, passionné par cette affaire, intrigué aussi par certains indices troublants, Clément-Pascal Mennier, ingénieur général de l'aviation civile, entamait sa propre enquête, dont il remettait les premiers résultats au ministre des transports, deux ans plus tard.

Peu après la diffusion publique de ce rapport de 85 pages, en juin 1984, l'ambassade de France aux Etats-Unis versait une pièce supplémentaire au dos-sier : un pilote professionnel américain, Richard E. Gillepsie, venait en effet d'annoncer son intention de partir dans le nord-est de l'Etat du Maine pour essayer d'y retrouver les restes d'un avion tombé le 9 mai 1927. La chute de l'appareil aurait été signalée par un trappeur, Anson Berry, décédé en 1936.

### L'opération « fantôme de minuit »

En compagnie de son frère et de l'écrivain américain Gunnar Hansen, Gillepsie lançait donc l'opération « Mid-night Ghost » (Fantôme de minuit), un nom choisi en souvenir d'une phrase écrite par Charles Lindbergh dans son ouvrage Spirit of Saint Louis pour designer l'odyssée des deux Français. L'empressement des Américains s'explique d'autant mieux que divers témoignages individuels recoupent celui de Вегту.

Le lundi 9 mai, entre 9 heures et 10 heures, l'avion aurait été signalé à Harbour-Grace, une localité de Terre-Neuve : Annie Kelly, demeurant dans la partie sud de la ville, déclarera sous serment avoir vu, au-dessus de son domicile, ce qu'elle prit tout d'abord, à cause de l'altitude, pour deux grosse mouettes dont les ailes blanches se touchaient.

Le récit de Mª Kelly ne tarde pas à être confirmé : James Peddle, qui se trouvait à quelques kilomètres de là, assumera avoir aperçu - un avion blanc qui approchait de la terre, venant du nord-est et en direction du sud-ouest ».

Ces observations effectuées, rappelonsle, entre 9 heures et 10 heures seront confortées par les dépositions de cinq autres personnes. Si ces informations se révèlent exactes et concernent bien l'Oiseau blanc, Nungesser et Coli devaient savoir qu'ils ne disposaient plus d'une autonomie suffisante - un peu plus de sept heures - pour gagner New-York. Cette constatation pessimiste, ajoutée à des conditions atmosphériques peu savorables (immense nappe de brouillard), devait en toute logique les conduire à amerrir de jour au large de Quêbec, en raison de l'abondance des cours d'eau et des lacs, une solution que l'équipage avait lui-même envisagée.

Comment expliquer alors que les deux hommes aient persisté dans leur intention de poursuivre leur vol aléatoire. sans repères, au-dessus d'une région inhospitalière?

L'appareil possédait une caractéristique originale qui lui valut son appellation « marine » ; équipé d'un train largable, il disposait en effet d'une coque étanche qui lui permettait d'amerrir et de flotter longtemps sur une mer calme. Précisons également que le nombre de places avait été ramené à deux afin de ménager plus de volume pour le carbu-

### Le rêve de Mermoz

L'Oiseau blanc, ainsi baptisé parce que peint entièrement de cette couleur afin qu'il soit visible à la plus grande distance en cas de panne en mer », avait été terminé la veille du 15 avril 1927, date à laquelle il entra, à Villacoublay, dans une phase d'essais qui devait durer vingt-deux jours. Inutile de dire que pour prendre en main le monomoteur dans les meilleures conditions, Nungesser avait du acquérir le maximum

d'expérience en un lars de temps relati-

vement court. « La moindre négligence,

la moindre impatience, peuvent faire tout échouer... » déclarait-il à la Presse

De son côté. François Coli a minutieu-

sement tracé son plan de vol : la réus-site, il le sait, dépend autant des calculs

du navigateur que de la résistance et de l'instinct du pilote. Les deux aviateurs

vont donc multiplier les précautions.

Bien sûr, il leur faut agir vite car, en

cette période de fébrilité aéronautique

tous azimuts, pas moins de cinq équi-

pages sont en lice, au coude à coude, pour vaincre l'Atlantique nord sans

escale, un voyage dont rêve le grand

A 5 h 18 précises, le 8 mai 1927,

l'avion décolle du Bourget avec une

escorte de quatre appareils, dont deux

affrétés par des photographes, qui vont

accompagner l'Oiseau blanc jusqu'à

Etretat. Le biplan s'élève lentement, lar-

gue son train près de Villiers-le-Bel et

Gonesse, à 200 m d'altitude, louvoie

pour éviter les grains et les aggloméra-

tions, et va suivre de cette saçon la val-

lée de la Seine jusqu'à Elbeuf, en pas-

sant par Enghien, Montmorency,

Pontoise, Meulan, Mantes, Vernon.

D'Elbeuf, via Rouen, il atteint Duclair,

Caudebec-en-Caux et Bolbec avant de

s'engager sur la Manche, à Etretat, vers

L'escorte fait alors demi-tour. L'un

des accompagnateurs, le capitaine Ven-

son, voit l'appareil blanc volant bas mais

normalement, à 300 m d'altitude,

s'enfoncer dans une grisaille opaque et

A l'instant où il franchit la côte,

l'Oiseau blanc, alourdi par le carburant,

donne l'impression de se traîner et sem-

ble éprouver des difficultés à grimper.

Ce qui, pourtant, ne paraît pas gêner l'équipage, qui ne fait pas mine de

rebrousser chemin. A partir de là, le

de dépêches en provenance de Halifax,

au Canada, les quotidiens proclament

Le mardi 10 mai au matin, sur la foi

juste avant le départ.

Mermoz...

laiteuse.

mystère commence...

l'extraordinaire victoire des Français sur l'Atlantique. La palme revient à la Presse, qui, dans une édition spéciale, décrit en détail l'arrivée triomphale à New-York...

Hélas! depuis Etretat, le Levasseur n'a plus transmis directement de ses

Comme toujours dans ce genre de circonstances, des rumeurs vont circuler et des têmoignages affluer. Ainsi, des informations dites « de bonne source » localiseront le monomoteur en Grande-Bretagne, en Irlande, à Terre-Neuve, en Nouvelle-Ecosse et... en Amérique du

Quant à lui, Léon Nungesser a le pressentiment que son frère Charles est vivant et flotte quelque part au large d'Etretat, impression qu'il confie au Petit Parisien, le 12 mai 1927, et que rejoint celle du capitaine Venson, aconvaincu que l'Oiseau blanc est tombé à moins de trente milles de la côte ».

De fait, la marine se mobilise pour sillonner la mer entre Barfleur, la côte anglaise et le cap d'Ailly, près de Dieppe. En vain. En 1980, les langues se délient de nouveau : Joseph Meny, garde champêtre à Gonneville-le-Mallet, non loin d'Etretat, révèle à sa famille qu'il a vu un avion lourdement chargé - pris de soubresauts ». Il a attendu plus de cin-

quante ans avant de se confier par crainte d'être « pris pour un exalté ». En réalité, il a parlé parce qu'un autre avant lui, également détenteur d'un secret lié à l'affaire, a décidé de sortir de son mutisme. Robert Duchemin, restaurateur à Sassebot-le-Maucondu, a effectivement livré à ses amis la confession que lui aurait faite son père, Augustin, en 1937, sur son lit de mort : le lundi 9 ou le mardi 10 mai 1927, tandis

### Une chaîne logique de témoignages

qu'il naviguait au large d'Etretat, il

avait nettement vu l'épave d'un avion

blanc s'engloutir dans les flots.

Cependant, des témoignages attestant la traversée de la Manche sont envoyés à leur tour. Le 12 mai 1927, l'Amirauté britannique diffusait un télégramme expédié par le sous-marin H50 qui fai-sait route de la Tamise à Portland. Alors que le submersible croisait au large de l'île de Wight, un observateur aurait repéré un biplan de couleur claire à grand fuselage. Impossible de distinguer des marques si l'on excepte le blanc, le bleu et le rouge peints sur le plan vertical. Après avoir passé au crible les éléments de ce rapport, Clément Meunier estime que le survol du H50 eut vraisemblablement lieu à 6 h 45, heure en temps universel, soit 7 h 45 heure d'été, à environ 20 milles nautiques au sud-ouest de Needles (île de Wight), sur une route qui vient précisément... d'Etretat.

Le marin britannique décrit un avion sans roves, mais aussi sans slotteurs apparents », un avion pourvu d'un fuselage de sort diamètre, une particularité peu répandue qui correspond au profil de l'Oiseau blanc.

Dans la mesure où l'on accepte la probabilité du passage de Nungesser à proximité du H50, on peut encore admettre la validité de témoignages qui font état du survol de Dungaryan et Carrigaholt, deux villes irlandaises correspondant à deux points géographiques

compatibles avec la trajectoire probable

s'apparente pas encore à une preuve tan-gible, coîncide de façon frappante avec l'une des deux routes déterminées par Coll Un jeune Irlandais âgé de huit ans, H.G. Glynn, est sans doute l'un des der-

verticale de la rivière Shannon. De ces informations, on peut déduire que l'Oiseau blanc - s'il s'agit bien de lui - aurait abordé l'Atlantique le mai, vers 10 heures TU (soit 11 heures, heure d'été française), au

Dans l'hypothèse de vents favorables, à reprendre les données fournies par l'ONM, l'appareil aurait donc suivi la route préétablie qui l'a amené au-dessus de Belle-Isie, au nord de Terre-Neuve, à

rapports transmis par le bureau météo de Washington, et qui font état de conditions atmosphériques pen engageantes (temps parfois très mauvais, rendant impossible la navigation astronomique et susceptible de provoquer des écarts de cap ainsi que des retards importants), le pilotage de nuit dut être éprouvant, pour ne pas dire épouvantable. Sur la côte est de l'Amérique du Nord, la situation ne prétait guère à sourire : le brouillard s'étendait de New-York à Nantuckett, mais le temps paraissait relativement clair, même si le et Terre-Neuve, où soufflaient des vents froids du nord-est. Or il avait été bien entendu avant leur départ que Nungesser et Coli ne devaient pas lutter contre la brume ou la tempête, et qu'ils infiéchiraient leur course, le cas échéant, vers le nord du Canada, le Labrador, voire le Groenland.

## à avoir osé »

résultats plus concrets en passant au peine fin la zone probable de chute, à l'aide d'un matériel sophistiqué et. notamment, d'un magnétomètre qui devrait permettre de localiser le moteur, même enfoui. Il s'agit là de l'unique élément solide, capable de mettre partiellement un terme à l'énigme de l'Oiseau bianc. Mais qui saura jamais ce que furent les derniers instants des deux

lage du Bourget, un hommage formidable allait leur être rendu, un hommage à la démesure de leur tentative : un jeune homme solitaire, enfermé pendant plus de trente-trois heures dans le cockpit étroit du Spirit of Saint Louis, s'apprêtait à son tour à affronter l'Atlantique nord, mais dans le sens ouest-eat. Son-nom : Charles Lindbergh!

Il faudra attendre les 1er et 2 septembre 1930 pour que soit enfin réalisée la première traversée aérienne Paris-New-York par les Français Dieudonné Costes et Maurice Bellonte à bord du Pointd'Interrogation. Un superbe exploit.

BERNARD MARCK.

niers témoins à avoir vu l'avion s'éloigner vers l'ouest, en direction de l'Atlantique, au moment où il passait à la

voisinage de Carrigaholt, à l'embouchure du Shannon. Ce qui, en principe, lui laissait encore une autonomie de trentequatre heures.

5 houres TU, le 9 mai...

enquêteurs jouent la carte de la prudence et décortiquent le moindre renseignement. La NASA soutient les investigations, vivement encouragées par la Smithsonian Institution, le Franklin Institute, Roland Nungesser, neven du fameux pilote, et le Comité du souveni Nungesser et Coli.

Richard Gillepsie espère obtenir des Quelle que soit la conclusion de

missemen pensabie ame-de principalitation de l'endi igel and Emis-Unix poer-ige ie. Emis-Unix poer-ige ies emisses des Euro-in bien se misses des Eurois bense maker and Eurois concurred to expension and accord
is sufficient and a mail accord
is sufficient and a mail accord
is sufficient and according to the sufficient according to the sufficient and according to the sufficient according

A étudier ces récits, on se rend compte, malgré certaines approximations, qu'ils finissent par former une chaîne logique, laquelle, si elle ne

A l'inverse, si l'on s'appuie sur les

ple devicti de Paris le pro-ple repreté à Paris le pro-remeuller que lui pose la diétant dans les négociations ciel faisait grisc mine entre Nantuckett

## < Les premiers

Des deux côtés de l'Atlantique, les

l'expédition, Charles Nungesser et Francois Coli demeureront, au regard de histoire, « les premiers à avoir osé ». Quelque treize jours après leur décol-

Mais étaient-ils vraiment les pre-

"GRAND JURY" RIL-Le Monde dimanche 18 h 15 en direct sur animé par Olivier MAZEROLLE avec Michel TATU et Jacques AMALRIC (Le Monde) Christian MALAR et Pierre-Marie CHRISTIN (RTL)



M. Mitterrand page de Paris et de Bonn aux mussement jance de

portée (mons de 1921) Regardes des commes Your served que of l'ous sattes que courte paries les laditant le des deux plais de la sicon entre l'Es al l'escoligne que aux des deux que les seus entre que les seus entre chimicores champes, les lainte paries chimicores champes, les lainte paries paries les lainte paries paries la lainte paries paries la lainte paries paries la lainte la lainte paries la lainte paries la lainte paries la lainte lainte la lainte lainte

ciations failure view plactures terroline of per on but Far m

Co point Stalt is Bonn qui I abbust in étables un lies Seven con nagoculation, un

### Un autre casse tête: ssusées Pershing-1 A allen ifer et 1 mesure que l'en tenceurs . Dis gran a attei des negocia-

site Monde chanceller ouestsite le chanceller ouestsite le chanceller inutife
sid qu'i serait inutife
sid qu'i serait les risques
s'écubic option zéro » ?
écubic option zéro » ?
écubic option zéro » ?
écubic de balaye vendredi,
set de sommet francoset de sommet francoset de sommet M. Hehmut
s'il caline de a promesse du
s'autre de a promesse du
s'autre de a promesse du
s'autre de ses alliés de

instituted to see allies de la Malere traine les précauses de Malere traine de Malere t

the language Cont to s'est

the language worst to a rest

il gouvernement ouest-

and an donne plus guere

E SU E STEERE - A UN

Ber felimination des

personal les systèmes

mendant de faire conmaître

generi sa por Lora le 4 juin

mi devan : Bundestas.

Mi pristant restée pro-

#des Euge-Unis it on sout Con

mergan qui, en 1983, ont êté

mes car autant de Pershing-2.

anternes et de portrée allongée

sail en maintenant d'accord

hamide partie, 72 Pershing-

umit čič u stao – et payče –

famés de fair ouest-aliemande.

a mienda que leurs charges

Est. chireposees à courte dis-

ate lanceurs, restalent sous le

Teder Etern-Unis. Un système

At solutione on passant car il

air verus lui aussi dans l'actua-

mine austi pour les missiles

Adune pomée de 110 kilomè-

is talant ce 1972. Les Etats-

la ont installe 144 en Europe

ten propre compte, un autre

Bh RFA (26), la Grande-

The (12). Halie, les Pays-Bas

felgique pour quelques unités.

Mjours est-il que les

Salar du côté occi-

El en face des quelques

MINF sovietiques (dont 80 en

Mais les Américains ne

a pas en parler à Genève.

principal argument est qu'il

Ala de forces appartenant à des

les inclure dans la négo-

krait s'engager sur une

tengereuse, celle conduisant à

alors qu'on vient seulement

tar la muse à l'écart des arse-

la tout de même une difféimportante avec ces précé-puisque les têtes mucléaires

tales allemands restent amé-

Les Soviétiques ne sont-ils

les droit d'exiger des Etats-Unis manies à ce sujet ? A cela, on de du côté américain des argu-

lechniques : tous les projets

bille et autres documents eatre les deux parties à

parlent assure t-on, de

cours . e; de « missiles sur ces

traves - La Suède a décidé,

ted 22 mai, d'appliquer un

Sur le commerce avec l'Afri-

M Sud, rejoignant ainsi le Dane-

t et le Norvege dans l'adoption actions unilatérales. La Finlande anonce qu'elle prendrait une

Smilaire à partir de juillet

RÉPUBLIQUE CANE: embargo des pays

lineçais et britanniques.

Les risques

te contournement

40 Ekmètres. Tout le monde

**ರ್ಷ ಕ್ಷಾ**ಟಕ್ಕ ನಕ್ಕಿತ್ತ.

meliaires lesquelles unité de campite sur tionnelle. Les Soule wie leres auc'entres mergates INT et sur leur declarant qu'ils s Me - Dian Source > (les d'objection à ce que de lancours Pershini pagette to the their saux propargasent pulpare bui, celui culer des charges à ils continuent d'innis Etani-lines, en cas d es Perstang. A apportenant שליים ביים לנו יסוד. IN SRINF Equipme fantite, dans 'es années 60, les ogives muchants qu des reconstruité en Allepost on engine. nd: Oug.: 1: 1 de ces engins, MEN & COLD COMERCES CHANGE rearge turiferire de 60 à (biotogram La tilus grande per-

En Europe, les per rien des Pershing I fois une antre tri l'Occident assurent rallier à la double c'est pour que l'Est, pas per des déploses le liquidation de ses centaines d'engins p et 1000 talométres RDA on cal Tobs mettraient, en ter executación les min les anciens SS-20 URSS, A sever is tons les principat POTAN. La revan accidentant on con accord FNI, paint en accua cas I Pershing 2 après à cibles un atront q proches de champ

Versone on URSS. Le désectoré s actuelle, mais il ser que les Deux Grund de contriere, me-trouver un compt moi n'est pas casto tion.

> M. Hor et la réun allem < L'eau e

La chef de TE M. Honecker, a dredi 22 mai: allemands qui récemment de la la rémission negociations sur e Mon Disu de l qu'ils fant, » « li niñer. E. j La c socielisme peut ment se her que a ajouta M. s'exprimeit des d'agricultaire

Après le cuti dien è sersetic dien a sercence l'écho il y a glut prétait à M. M l'idée d' c échan cion allemant matière de de parlementakes proposé d'istro allemande den sur le contrôle La suggestion eté retenué par de Baux. — (Pla



The second second

70 mm 1 2 mm

17 - 19 2 mg

5 14 1 16 12 12 22 12

The second of the second second

रेन्यु राज्या अस्ति व **स्थानिक स्था** 

the first track leading

er er in fragsåz

ाठ । हाराज

\$ 27.07 CS 2

· 克尔克克克克拉亚亚

The state of the s

أخلتك أوريسها أرار

on the property

The second second second

تتعضين وزارا الماس

----

A STATE STATE

199

The second second second

in the A Desert

Service Company

101 (2020 <u>22)</u>

and the contract that the 

----

2 772

1 1 1 1 1 2 2

· -- 1 2 4 455

The state of the s

Grande Pittere, en Riches de

de large partie sa 1. de que

### M. Mitterrand juge « probable » une réponse commune de Paris et de Bonn aux propositions soviétiques de désarmement

L'avertissement lancé de Bruzelles par un responsable amé-ricain qui avait affirmé, jeudi 21 mai, que les Etats-Unis pour-raient fort bien se passer des Euro-péens pour conclure un accord avec les Soviétiques sur les euro-missiles (le Monde du 23 mai) a-t-il convaincu le chancelier ouest-glemand qu'il serait inutile d'ergoter devantage sur les risques d'une « double option zéro » ? L'argument a été balayé vendredi, à l'issue du sommet franco-allemand de Paris, par M. Helmut Kohl, qui a estimé n'avoir aucune raison de douter de la promesse du président Reagan de ne rien faire os l'assentiment de ses alliés de POTAN. Malgré toutes les précautions de langage dont il s'est entouré au cours de la conférence de presse qu'il a tenue à l'Elysée avec M. François Mitterrand, le chef du gouvernement ouestassemand ne donne plus guère l'impression de vouloir s'opposer du moins sur le principe — à un accord élargi sur l'élimination des suromissiles, incluant les systèmes d'armes d'une portée de 500 à 1 000 kilomètres.

En attendant de faire connaître officiellement sa position, le 4 juin prochain devappelé à Paris le pro-blème particulier que lui pose la mise à l'écart dans les négociations

actuelles des armes à très courte portée (moins de 500 kilomètres). Regardez une carte, a-t-il dit, Vous verrez que ces armes à courte portée touchent surtout les régions où habitent les Allemands des deux côtés de la ligne de division entre l'Est et l'Ouest. » Il a souligné que son devoir est de s'assurer que ces armes, de même que les armes chimiques et les forces classiques, ne deviennent pas les laissés-pour-compte d'un éventuei accord. Mais il a affirmé pour finir qu'il ne vouleit « rien blo-quer » et qu'il fallait être « prag-matique » dans la façon de procé-

Sur ce plan, le chancelier n'est pas revenu les mains complètement vides de Paris. M. Mitterrand, qui regretté que les Américains et les Soviétiques n'aient pas com-mencé par la réduction de leurs armes stratégiques, a reconnu qu'il était « souhaitable que des négociations futures soient prévues sur plusieurs terrains. Par en haut et par en bas. Par en haut pour le désarmement stratégique. Par en bas pour les armes à courte portée, les armes chimiques et le

Ce point était important pour Bonn qui, à défaut de pouvoir faire établir un lien formel entre toutes

le fond. On suspectait dans la capi-tale fédérale les Français de n'être que fort peu intéressés par une réduction de missiles à très courte portée. Pas tout à fait à tort, à en croire les échos recueillis dans certains couloirs du pouvoir.

Ces évolutions laissent penser que l'on s'achemine, en définitive, comme c'était le souhait au départ de MM. Mitterrand et Kohl, vers un rapprochement des points de vue européens. Le président de la République a estimé «probable» une position commune de la France et de l'Allemagne. Il a confirmé son préjugé favorable pour la « double option 26ro » et s'est refusé à envisager les difficultés avec M. Jacques Chirac à ce propos. «La France a parlé d'une seule voix, et vous venez de l'entendre », a-t-il répliqué à la question d'un journaliste.

### Politique agricole

Vingt-quatre heures après l'ajournement du dernier conseil des ministres de l'agriculture, l'Europe verte demeure, en revan-che, dans l'impasse en raison du refus de la RFA d'accepter les projets de résorme de la politique agricole commune proposés par la

s'est promis de remettre l'ouvrage sur le métier en se donnant jusqu'au conseil européen des 29 et 30 juin prochain à Bruxelles pour trouver une solution. M. Mitter-rand a indiqué que des « procé-dures » avaient été prévues pour y

Tout en faisant état de « bonne volonté » de part et d'autre, le chancelier Kohl – dont le parti a payé ces derniers mois sur le plan électoral la colère des paysans alle-mands – n'a pas caché ses diffi-cultés. Le ministre français de l'agriculture, M. Guillaume, avait lancé le matin même de violentes critiques contre son collègue onest allemand, M. Ignaz Kiechle, lui aussi venu à Paris avec le chance-

La préparation du sommet des pays industrialisés de Venise, prévu pour le début juin, constituait le troisième grand volet de discussion. Les principales questions (négocia-tions commerciales internationales, protectionnisme, endettement du tiers-monde) n'ent pu, fante de temps, être abordées que de façon générale par MM. Mitterrand et Kohl, qui s'en sont entretenns ven-dredi matin avec le premier ministre français.

HENRI DE BRESSON.

### Un autre casse-tête: les fusées Pershing-1 A allemandes

An fur et à mesure que l'on lanceurs », pas de charges s'enfonce dans le détail des négocia-tions sur les forces mucléaires intermédiaires (FNI) et sur leur variante « plus courte » (les SRINF, portant entre 500 et 1000 kilomètres), de nouveaux problèmes surgissent; aujourd'hui, celui des fusées Pershing-l A appartenant à la République fédérale est tout particulièrement à l'ordre du jour. A l'origine, dans les années 60, les

Etatr-Unis avaient installé en Allemagne de l'Ouest 180 de ces engins, qui portent à 700 kilomètres environ une charge nucléaire de 60 à tie, 108 missiles, était restée pro-priété des États-Unis : ce sont ces mêmes engins qui, en 1983, ont été remplacés par autant de Pershing-2, as modernes et de portée allongée plus modernes et de portée allongée à 1800 kilomètres. Tout le monde, on le sait, est maintenant d'accord pour les liquider dans le cadre de la première option zéro.

La seconde partie, 72 Pershing-1A, avait été hvrée — et payée — par l'armée de l'air ouest-allemande, étant entendu que leurs charges nucléaires, entreposées à courte distance des lanceurs, restaient sons le contrôle des Etats-Unis. Un système analogue, notons-le en passant, car il pourrait venir lui aussi dans l'actua-Lance, d'une portée de 110 kilomètres et datant de 1972. Les Etats-Uais en ont installé 144 en Europe pour leur propre compte, un autre contingent de 55 Lance a été réparti entre la RFA (26), la Grande-Bretagne (12), l'Italie, les Pays-Bes et la Belgique pour quelques unités

Toujours est-il que les 72 Pershing-1 A allemands sont les seuls SRINF existant du côté occidental, en face des quelques 120 SRINF soviétiques (dont 80 en Europe). Mais les Américains ne voulent pas en parler à Genève. Leur principal argument est qu'il s'agit là de forces appartenant à des pays tiers : les inclure dans la négociation serait s'engager sur une pente dangereuse, celle conduisant à la discussion sur d'autres forces tierces, alors qu'on vient seulement d'obtenir la mise à l'écart des arsenanz français et britanniques.

### Les risques de contournement

Il y a tout de même une différence importante avec ces précédents, punique les têtes nucléaires des missiles allemands restent amédianes. Les Soviétiques ne sont-ils par en droit d'exiger des Etats-Unis des garanties à ce sujet ? A cela, on oppose du côté américain des argu-ments techniques : tous les projets de araité et autres documents échangés entre les deux parties à Genère parient, assure-t-on, de lanceurs » et de « missiles sur ces

RÉPUBLIQUE SUD-RÉANE : embergo des pays diminise — La Suède a décidé, regimente. — La Surce un endirecte 22 mai, d'appliquer un imaggionis le commerce avec l'Afri-que de Sad, rejoignant ainsi le Danemark et la Norvège dans l'adoption da sanctions unilatérales. La Finlanda a annoncé qu'elle prendrait une mesure similaire à partir de juillet

nucléaires, lesquelles ne sont qu'une unité de compte sans valeur opérationnelle. Les Soviétiques acceptent en partie cette argumentation en déclarant qu'ils ne voient pas d'objection à ce que la RFA dispose de lanceurs Pershing-l A pour véhi-culer des charges classiques. Mais ils continuent d'insister pour que les Etats-Unis, en cas d'option zéro sur les SRINF également, retirent les ogives nucléaires qu'ils ont prévues pour ces engins.

En Europe, les partisans da maintien des Pershing-1 A avancent parfois une autre argumentation. Si l'Occident, assurent-ils, a fini par se rallier à la « double option zéro », c'est pour que l'Est ne « contourne pas par des déploiements de SRINF la liquidation de ses FNI : plusieurs centaines d'engins portant entre 500 et 1000 kilomètres, et installés en RDA ou en Tchécoslovaquie, promettraient, en termes militaires, exactement les mêmes résultats que les anciens SS-20 démantelés en URSS, à savoir la destruction de tous les principaux objectifs de l'OTAN. En revanche, les SRINF occidentaux ne contournent pas un accord FNI, puisqu'ils ne peuvent en aucun cas remplacer les Pershing-2 après leur départ : leurs cibles ne seront que des objectifs proches du champ de bataille, non pas les arrières profonds du pacte de Varsovie en URSS.

Le désaccord est net à l'heure actuelle, mais il serait bien étonnant que les Deux Grands, dans leur désir de conclure, ne finissent pas par trouver un compromis. Le dernier mot n'est pas encore dit sur la ques-

M. Honecker

et la réunification

allemande

« L'eau et le feu »

Le chef de l'Etat est-allemand,

M. Honecker, a déclaré, le ven-dradi 22 mai, à propos des

hommes politiques ouest-

allemands qui ont proposé

récemment de lier la question de

la réunification allemande aux

négociations sur les armements :

« Mon Dieu, ils ne savent pas ce

qu'ils font. » « il n'y a rien à reu-

nifier. (...) Le capitalisme et le socialisme peuvent aussi facile-

ment se lier que l'eau et le feu »,

a ajouté M. Honecker, qui

s'exprimait devant un congrès

Après la rumeur dont le quoti-

dien à sensation Bild s'était fait

l'écho il y a quelques jours et qui prêtait à M. Mikhail Gorbatchev

idée d'« échanger » la réunifica-

tion allemande contre des

concessions occidentales en

matière de désammement, des

parlementaires de la CDU ont

proposé d'imtroduire la question allemande dans les discussions

sur le contrôle des armements.

La suggestion n'a, bien sûr, pas

été retenue par le gouvernement

MICHEL TATU.

### Une même vision des dossiers économiques à quelques nuances près...

D'accord sur la stratégie économique ou monétaire à long terme, Français et Allemands le sont déjà moins lorsqu'il s'agit de traiter certains dossiers concrets. Les entretiens parallèles aux rencontres entre MM. Kohl et Mitterrand viennent d'en apporter une nouvelle illustra-tion. Réaffirmée de part et d'autre, la nécessité de maintenir un carac-tère global aux négociations com-merciales multilatérales au sein du GATT (1) on de réduire progressi-vement les sides à l'agriculture continue de se heurter aux intérêts immédiats de checun.

Bonn n'entend pas voir disparaître l'avantage des montants compensa-toires monétaires dont bénéricient les agriculteurs d'outre-Rhin et reste nent sur ses positions avant le difficile conseil agricole sur les prix qui s'ouvrira le 24 mai à Bruxelles. En revanche, le ton redevient celui des «théoriclens du libre-échange» et des «ultra-légalistes», regrettet-on à Paris, quand les Français se rangent derrière la Commission européenne et préconisent l'élaboration d'un dispositif « anti-déversoir » au cas où cartains pro-duits nippons, refoulés du marché américain depuis l'application de 100 % de droits de douane par Washington, viendraient trop nombreux trouver refuge en Europ

Même réticence lorsqu'il s'agit de demander à Tokyo d'ouvrir plus largemander à Tokyo d'ouvrir plus lar-gement ses frontières — les Espa-gnols sont particulièrement deman-deurs pour les produits agro-alimentaires — en échange de l'avantage tarifaire que confère aux exportateurs japonais l'élargisse-ment de la CRE à l'Espagne et au Portugal.

Les discussions ont certes été plus harmonicuses dès qu'il s'est agi d'aborder les grands thèmes moné-taires du prochain sommet des

nations industrielles à Venise début juin. Les dernières déclarations du président de la Bundesbank, M. Karl-Otto Poehl, sur l'urgence d'une stabilisation des mousaies, quitte à laisser déraper quelque temps encore la masse monétaire longtemps une source majeure d'inquiétude inflationniste outre-Rhin – confortent une double idée chère au gouvernement français:
l'importance d'une politique commune des pays membres du système
monétaire européen à l'égard du yen
et du dollar; la nécessité de maintenir une coordination étroite en matière de taux d'intérêt

Reste à savoir jusqu'où les Alle-mands sont prêts à aller si la croissance de leur économie reste infé-rieure à 2 %. Sur ce terrain, on assiste à un ieu à trois entre M. Poehl, qui opte ouvertement et provisoirement pour un minimum de relance, le ministre de l'économie, M. Martin Bangemann, favorable avec pragmatisme à un coup de fouet si le besoin s'en faisait sentir, et M. Gerhard Stoltenberg, beau-coup plus réticent. Question de nuances? Peut-être, mais ces nuances sont d'importance pour les principanx partenaires de la RFA. Les débats de jeudi et vendredi ont prouvé que les dirigeants allemands continuaient de s'interroger sur le cours probable de la conjoncture dans les mois à venir. Une seule chose est sûre. Pour des raisons de délais de réponse et de préalable parlementaire, tout effort supplé-mentaire en matière fiscale est

(Lire aussi page 13 nos informations sur la coopération audiovisuelle.)

(I) Accord général sur les tarifs

## A TRAVERS LE MONDE

### Argentine

### Le Sénat a adopté la loi sur le divorce

Buenos-Aires (Reuter). - La Sénat argentin a approuvé, dans la nuit du jeudi 21 au vendredi 22 mai, le projet de loi autorisant le divorce, en dépit d'une campagne intense de l'Egise catholique contre ce projet. La version légèrement amendée par le Sénat doit encore être approuvée dans sa nouvelle mouture per la Chambre des députés, puis ratifiée par le président Alfonsin. Les Argentins, à 91 % catholi-

ques, sont largement favorables à la légalisation du divorce, selon les son-

La Chambre des députés avait approuvé une première version du projet en août dernier à une très large majorité. De nombreux évêques avaient alors menacé les cant vingtdeux députés qui avaient voté en faveur du texte de leur refuser la communion. Ils avaient retiré leur menace après que les députés eurent fait valoir que l'Eglise se mélait trop

Le pape Jean-Paul II a soutenu la campagne antidivorce de l'Eglise locale lors de son voyage en Argen-

### Etats-Unis

### Une escorte pour les journalistes de l'Est se rendant au département d'Etat

Washington (AFP). - Les journalistes des pays de l'Est en poste à Washington ne pourront plus pénétrer sans escorte au département d'Etat à partir du 1ª juin prochain, a annoncé, vendredi 22 mai, M= Laura Jehl, porte-parole de ce ministère. « Nous ne leur interdisons pas l'accès, a souligné Mª Jehl, nous appliquons simplement les mêmes règles que celles que nous appli-quons depuis un certain temps pour les diplomates soviétiques et du pacte de Varsovie, à savoir que l'accès [au département d'Etat] se

Mª Jehl a souligné, commentant les récentes protestations soviéti-ques au sujet de cette mesure, que e les correspondents américains [à l'Est] n'avaient pas la possibilité de pénétrer au ministère soviétique des affaires étrangères quand its le dési-rent, comme les journalistes de l'Est peuvent le faire ici ».

fera sous escorte. 3

### Washington affirme ne pas avoir d'intentions belliqueuses dans le Golfe

Washington (AFP, Reuter). —
Le gonvernement américain s'est
félicité, vendredi 22 mai, de l'accord
de principe de l'Irak à sa demande
de dédomnagement pour les pertes
en vies humaines et les dégâts matériels provoqués par l'attaque par un
avion irakien de la frégate Stark
dans le Golfe.

Un groupe d'experts américains, Un groupe d'experts américains, chargé de participer à une enquête conjointe avec l'Irak sur l'attaque du Stark, devait quitter Washington samedi. La délégation, composée pour l'essentiel de spécialistes du Pentagone, devait faire une étape à Bahrela, où se trouve le navire américain, avant de gagner Bagdad lundi. Les enquêteurs américains, qui devraient revenir aux Etats-Unis la seraine prochème souhaitent qui devraient revenir aux Etats-Unis la semaine prochaine, souhaitent avoir accès à tout le personnel militaire irakien ayant été mêlé de près ou de loin à l'attaque contre le Stark, à commencer par le pilote du Mirage qui a tiré les missiles, a indiqué le porte-parole du département d'Etat.

D'autre part, une délégation de trois sénateurs, les démocrates Jim Sasser et John Glenn et le républicain John Warner, a quitté
Washington vendredi afin d'effectuer également une mission
d'enquête dans le Golfe. Les sénateurs doivent étudier les moyens d'améliorer la sécurité des navires américains et explorer la possibilité d'établir un « système de sécurité conjoint » avec d'autres nations dans la région, a indiqué M. Robert Byrd, leader de la majorité démocrate au

Sénat.

A propos de la sécurité dans le Golfe, M. Weinberger, secrétaire américain à la défense, a laissé entendre, vendredi, que les Etats-Unis devraient peut-être accroître leur présence militaire dans la région pour protéger les pétroliers koweltiens qui, à partir du début de join, devraient naviguer dans cette zone sous pavillon américain. Actuellement. Is flottille de Actuellement, la flottille de l'US Navy dans le Golfe compte sept navires, dont la frégate Stark. Revenant sur les circonstances de

l'accrechage avec les Irakiens, sur-

venu le dimanche 17 mai, M. Weinberger a confirmé que le radar d'alerte et de contrôle de tir du canon Phalanx de la frégate Stark n'était pas branché. «Il y a un cer-tain nombre d'explications plausi-bles à cela, a-t-il dit. L'une d'entre elles est que lorsque ces systèmes défensifs sont branchés, ils émettent des ondes (radio-flectriques), qui des ondes (radio-électriques) qui rendent leur localisation plus facile pour des mássiles approcha

Cependant, la Maison Blanche a tenu, vendredi, à prendre ses dis-tances avec certaines déclarations de responsables americains et à sou-ligner l'absence d'intentions belli-queuses de Washington dans le Golfe. Une mise au point paraissait s'imposer, en effet, après un propos tenu jeudi par M. Richard Murphy, serétaire d'Etat adjoint pour le Proche-Orient. M. Murphy avait estimé que l'Iran n'attaquerait pas des navires américains dans le Golfe de peur de « déclencher une guerre » avec les Etats-Unis. Le porte-parole de la Maison Blanche a fait savoir que la présidence était « en désaccord » avec de telles

Au cours d'une cérémonie ven-dredi, à Washington, en hommage aux trente-sept marins américains més lors de l'attaque de la frégate Stark, M. Reagan a souligné que le bot des Etats-Unia, en maintenant une présence dans le Golfe, « était de prévenir, et non de provoquer, un conflit plus large ».

Les risques de tension, voire d'affrontement, dans cette zone n'en sont pas moins réels dans les pro-chaînes semaines. Faisant écho aux intentions américaines, le président intentions americaines, le president du Parlement iranien, M. Rafsandjani, a déciaré, vendredi, dans une émission de Radio-Téhéran, que les forces iraniennes « iront enlever les drapeaux américains flottant sur les pétroliers koveltiens ». M. Rafsandjani a, par ailleurs, estimé que l'escerte d'un certain pombre de ces l'escorte d'un certain nombre de ces pétroliers par les Soviétiques était une « victoire » pour l'Iran, car « le coût du pétrole ainsi acheminé est

### L'enquête sur l'« Irangate »

### M. Kimche, ancien diplomate israélien, ne comparaîtra pas devant la justice

Washington (AFP). - M. David ministère israélien des affaires étrangères, a obtenu, vendredi 22 mai, de ne pas comparaître devant une chambre de mise en accusation fédérale pour y être entendu sur son rôle dans l'affaire de l'« Irangate». Cette décision a été prise à la suite d'une démarche de l'ambassadeur israélien à Washington, M. Meir Rosenne.

Le représentant de Jérusalem avait demandé à un tribunal fédéral d'annuler la citation à comparaître devant un grand jury remise par le procureur indépendant, M. Law-rence Walsh, à M. Kimche, alors que ce dernier se trouvait en visite à New-York. M. Rosenne avait fait valoir qu'un tel acte « violait les accords conclus entre les Etats-Unis et Israël ».

Pour les autorités israéliennes, en effet, M. Kimche, qui est aujourd'hui retourné au secteur privé, ne peut répondre devant une cour américaine d'activités menées

cielles passées. Par la bouche de son premier ministre, M. Shamir, Israël a rappelé, à ce propos, qu'il avait seulement accepté de fournir aux enquêteurs du Congrès un rapport écrit sur son rôle dans les ventes d'armes à l'Iran.

A l'issue de son audition à huis clos par le juge Audrey Robinson, M. Kimche a indiqué qu'il regagne-rait prochainement Israel. Pour sa part, un avocat représentant l'Etat hébreu a déclaré qu'aucune garantie n'avait été donnée que M. Kimche reviendrait aux États-Unis au cas où le tribunal déciderait à son égard une assignation à comparaître. Mais, de source informée, on précise que la partie israélienne a donné au juge l'assurance que M. Kimche se présenterait à la justice américaine, si celle-ci le lui demandait. Pour les enquêteurs américains, l'ancien resusable israélien est l'homme qui surait le premier suggéré aux Etats-Unis en 1985 de vendre des armes à

### Le sort des otages français détenus au Liban

### « Je n'ai jamais écarté aucun dialogue » déclare M. Jean-Bernard Raimond

décembre, nous avons beaucoup regretté que les autorités iraniennes, qui avalent pris certains engage-ments avec nous, ne les aient pas tenus. D'ailleurs, nous leur avons dit. Depuis, nous sommes sur une sorte de palier. >

M. Kaimond a repondu: « Non, mais je n'al jamais écarté aucun dialogue. Nous avons eu des dialogues avec différents Etats et, éventuellement, je chercherai à avoir d'autres contacts, mais je pense qu'il ne faut pas marchander avec les ravisseurs. »

M. Malhuret, setrétaire d'Etat aux droits de l'homme, a affirmé de son côté, en recevant une délégation de journalistes venus manifester leur solidarité avec Jean-Paul Kauff-

solidarité avec Jean-Paul Kauffmann: «Les négociations conti-

Interrogé sur RMC, à l'occasion du denxième anniversaire de l'enlèvement de Jean-Paul Kauffmann, le ministre des affaires étrangères, M. Jean-Bernard Raimond, a déclaré vendredi 22 mai à propos des otages français détenus au Liban: « Tous les fils sont maintenus » avec les Etats intéressés. Rappelant que le gouvernement avait obtenu la libération de cinquitages sur dix, il a ajouté: « Il est tout à fait regrettable que nous n'ayons pu aller plus loin. En décembre, nous avons beaucoup

D'autre part, dans une interview publiée ce samedi par le Figuro-Magazine, le général Ghazi Kanaan, chef des services de renseignements syriens an Liban, déclare que « un ou des otages français ont été vendus aux Libyens ».

Un des otages français libérés le Condari, est arrivé vendredi dans la capitale libanaise. Enfin, à Cham-béry, M<sup>ss</sup> Fontaine, épouse de M. Marcel Fontaine, et M<sup>ss</sup> Simone El-Khoury, fille de M. Marcel Carton, les deux diplomates français détenus par le Jihad islamique depuis le 22 mars 1985, ont lancé, vendredi, un appel pour que le pro-blème des otages «ne fasse pas l'objet de surenchères électorales» en vue de l'élection présidentielle de

BERNATURA en direct sur

## **Proche-Orient**

Après la réunion du Conseil national palestinien

## L'OLP présente des « excuses » au Maroc

Conseil national palestinien tenue en avril à Alger, l'OLP, qui a réuni la semaine dernière à Tunis son nou-veau comité exécutif, est en passe d'apaiser les crises survenues avec le Maroc, d'une part, et l'Egypte,

M. Khaled El Hassan, président de la commission des relations exté-rienres du Conseil national palestinien, a présenté, jeudi 21 ma excuses publiques - an Maroc, pour la présence du président de la République araba sahraouie démo-cratique (RASD), M. Mohamed Abdelaziz, aux travaux du CNP à Alger, M. El Hassan a précisé que Ager. M. El riassa a preciso que ce qui s'était passé « était indépendent de notre volonté et n'était nui-lement notre plan ». « A vrai dire, 3-1-il poursuivi, nous étions des hôtes [de l'Algérie], et l'hôte sur la scène arabe ne peut, même dans un cadre officiel, agir en toute liberté. » Déjà le représentant de l'OLP à Rabat avait pu regagner la capitale maro-caine, et, semble-t-il, la colère du roi

Un mois après la réunion du Hassan II était assez vite retombéz.
Conseil rational palestinien tenue en On laissait alors entendre, de source marocaine, que les mesures alors

> Vis-à-vis de l'Egypte, la médiation entreprise après la visite de M. Yas-ser Arafat au Kowen par le ministre des affaires étrangères de l'Emirat a, semble-t-il, permis de faire baisser la tension. An cours de sa première réunion, le comité exécutif a décidé de créer en son sein un comité présidé par M. Arafat, avec pour mission de « suivre l'évolution des rapports estre l'OLP et l'Egypte et de tenter de les normaliser sur la base du respect inaliénable du peuple palestinien ». Le représentant de l'OLP an Caire a pu s'entretenir jeudi avec M. Ousama El Baz, conseiller du président Moubarak, à qui il a remis un message de M. Arafat au chef de l'Etat égyption. Scion le représentant palestinien, celui-ci clarifiait les résolutions adoptés par le comité exécutif sur la nécessité de

Enfin, la tension avec la Jordanie, créée par l'abrogation par le CNP de l'accord d'Amman, paraît aussi devoir s'apaiser. Selon le président du Parlement palestinien, qui réside Amman, des consultations sont actuellement en cours entre le gou-vernement jordanien et le comité exécutif de l'OLP pour convenir d'une date à laquelle une délégation de la centrale palestinienne pourra effectuer une visite officielle à

En revanche, la recherche d'une réconciliation avec la Syrie, souhai-tée aussi par le comité exécutif, marque le pas. Si le président Assad s'est entretenu pendant trois heures avec M. Georges Habache, chef du Front populaire pour la libération de la Palestine (FPLP), au retour de ce dernier d'Alger, plusieurs cadres du Front démocratique de M. Hawatmeh, qui n'a pas lui-même regagné encore la capitale syrienne, ont été expulsés de Damas ou refoulés à leur retour du CNP.

Premier exportateur mondial d'hélicoptères

et certains ne le savent pas...

Alors on le dit carrément :

Alouette, Ecureuil, c'est Aerospatiale. Dauphin, c'est aussi Aerospatiale. Super Puma et Gazelle, c'est toujours Aerospatiale!

Le quart de la flotte mondiale avec 6 000 hélicoptères qui survolent la planète :

c'est ca Aerospatiale.

On se bat pour décrocher des marchés et on n'a pas vraiment l'intention de s'arrêter.

Parce que c'est plus fort que nous... Et parce que c'est le meilleur moyen

de faire gagner la France!

## **Asie**

## Guérilla de religion en Inde

(Suite de la première page.)

Nous survivrons dans une Inde séculaire [laïque] ou pas du tout, a ajonté M. Gandhi. J'appelle les bons citoyens de Meerut et de Delhi au courage et au bon sens. (...) Préservez la paix; rappelez-vous votre com-mune humanité et remplissez vos cœurs d'amour, non de haine.

Un peu plus tard, après la visite-surprise à Meerut de M. Buta Singh, le ministre de l'intérieur, les affrontements dans la nuit de vendredi à samedi avaient fait quatre morts supplémentaires. Un nombre égal de victimes avait été enregistré dans l'après-midi de vendredi à Delhi. Les ruelles de la vieille ville ressemblaient à un véritable champ de bataille : échoppes et masures en flammes, véhicules renversés et incendiés, macadam jonché de briques, de pierres, de verre et d'objets divers abandonnés au cours de la furie. La nuit de jeudi à vendredi dans la capitale avait pourtant été calme. Mais, en levant au matin le couvre-feu

d'assister à la prière du vendredi - d'autant plus « sacrée » qu'il s'agit du dernier vendredi da ramadan, - les autorités allaient découvrir que le feu couvait encore sous la cendre religieuse.

A 13 heures, les deux princi-pales mosquées de la vieille Delhi contenzient au bas mot cinquante mille fidèles. Le grand imam de la Jama Masjid, dont les autorités redoutent toujours les sermons enflammés, appela la foule au calme : « Pas de violences, pas de slogans! Qu'on m'amène quiconque hurlera des slogans en sortant d'ici ! - Peine perdue. A peine sortis de la mosquée, d'importants groupes de jeunes, couteau et barre de fer au poing, commencerent à s'en prendre aux boutiques hindoues. Une quaran-taine furent pillées puis incen-diées, le fen s'étendant d'autant plus rapidement aux immeubles voisins qu'un autre attroupement, un peu plus loin, empêchait les pompiers d'avancer. Au-dessus

des échoppes en flammes, dans les étages insalubres, des dizaines de familles hindoues étaient bloquées dans la fumée. Les forces de l'ordre qui tentaient de venir à lour secours furent bombardées à coup de pierres et d'engins incendiaires rudimentaires. L'armée, camonnée à 1 kilomètre de là dans le vieux Fort Rouge des Moghols, dut faire une nouvelle sortie : matraques, grenades lacrymogènes et, finalement, tirs

A 15 heures, le couvre-feu était rétabli pour une durée indéterminée. Trois heures plus tard, on entendait encore dans la vieille Delhi des détonations intermit-

A Mecrut, où le scénario s'est déroulé à peu près de la même façon, la troupe participait tou-jours, samedi matin, aux perquisi-tions systématiques opérées dans les quartiers en flammes. Des familles entières sont poussées, fusil dans le dos, hors des immeubles et forcées de s'asseoir par terre tandis qu'on fouille leur domicile. Des centaines d'armes blanches, des barres de fer, des Molotov sont saisis. Dernière mesure prise par les autorités de la ville : les haut-parleurs sont désormais interdits dans les mosquées. L'appel du muezzin, qui gêne si fort les hindous que son interdition est régulièrement réclamée un peu pertout à travers l'Inde, sera désormais un peu moins criard. On peut se demander néanmoins si cela suffira pour détendre durablement l'atmo-PATRICE CLAUDE.

 SNGAPOUR : errestation de procéder, jeudi 21 mai, dans le cadre communiste », à l'arrestation de sept horames et neuf fammes, dont plueieurs sont connus comme des mettrbres de mouvements catholiques de défense des droits de l'homme, et de giouse, on affirme que quatre catholil'égida de l'Egilsa. L'ancion député du Parti des travailleurs, M. Benjamin Jeyaretnam, a accusé le pouvoir de nisme afin d'effrayer la population dans le but d'endiquer le veque de s'accroît ». - (AFP.)

## **Afrique**

TCHAD : au cours d'une opération de déminage

### Quatre soldats français blessés à Zouar

Un sous-officier français a été grièvement blessé, jeudi 21 mai, an cours d'une opération de reconnaissance de déminage, dans le nord du. Tchad, a annoucé vendredi le ministère de la défense.

Ce sous-officier, un adjudant-chef du génie, spécialiste du déminage, participait à une mission d'évalua-tion dans la région de Zouar (mas-sid du Tibesti). Il a été rapatrié en France et hospitalisé dans un éta-blissement militaire de la région de Bordeaux. Ses jours ne sont pas en danger. Trois autres soldats français qui participaient à la même opéra-tion ont été légèrement blessés.

con on ete regerement biesses.

« Cette mission fait partie de l'assistance demandée par le gouvernement schadien à la France pour rétablir les accès et la libre circulation dans les régions du Tchad récemment libérés », a précisé le ministère de la défense.

L'adjuntant des l'identifé n'a L'adjudant-chef, dont l'identité n'a pas été révélée, procédait avec une section à la reconnaissance de zones à déminer lorsqu'il a merché sur une mine antipersonnelle.

Lecon de clôture de l'année universitaire LUNDI 25 MAI 1987 à 20 h 30 Barbie, Bardèche, Vergès, Le Pen et quelques autres. LE RETOUR DES FANTOMES

par Bernard-Henri LÉVY AU CENTRE RACHI 30, bd de Port-Royal, 75005 PARIS 76L 43-31-75-47 P.A.F.

ESPAGNE: A LANGE Le dirigeant déma annonce so

wnv correspondant

Is dections enropeenres, man a regionales qui suront fie ioin on: déid fait une victime. injain une ocide la formation le président de la formation le propulaire). M. Occur annuale populaire). M. Occur incrate populaire). M. Occar incrate populaire) 21 mm and increase et sen retrait de la risc mision et sen retrait de la risc mision de populaire). M. Occar increase et sen retrait de la risc mision et sen retrait de la risc mision et sen de con formation de sen discourse de con formation de con discourse de contract de con discourse de contract de con discourse de contract de cont plusieurs de ses diriges ient jeudi seir le retrait pour the see candidate aux con mes et aux municipales.

per jestifier son départ, la veille les les une de la campagne des les M. Alzaga a invoqué les diffisite M. Alzaga a invoqué les diffi-site rencontros par sa formation dis rencontros par sa formation disconent nécessaire à sa campa-incement nécessaire à sa campa-incement nécessaire à sa campa-prisident de la confédération prisident de la c sti (son ancient aine conservateur stin de la Coalition populaire) et st importantes institutions finale-st me de s'etre coalisés pour ire de s'être coalisés pour signier financièrement son partisignier financièrement son partisignier réticences des banques 
mien plutôt lifes à ses paintes 
pactives électorales: selon los 
miers sondages, le parti de 
l'Alnea n'obtiendrant aucun sègn 
l'alnea nouvelle de l'alle de l'all Parlement europeen.

En jetant ainsi l'éponge, au meil où sa formation devail;
m la première fois, se présentation
sultaire aux élections, M. Alangaplore encore l'image de « brissesignti» qui 3 attache à sa personsit A quarante-cinq ans, le vollà
m shadonne la politique applie
mentali successivement tompu successivement avec in formations différentes et sau réussi à conduire la sienne sa

M. Alzaga peut pourtant se prédir d'une vertu peu courante sti lour loujours lutté contre le fransine Sa participation au mon an de contribution étudient lui e intens vain dars les années 60 niques problèmes avec le régime L'oriente alors vers les affaires et ant un cabinet d'avocats que triendra flerissant. A la fin

E gatte Autonomie. Liberte Substitute
be . L'esaite dans le demails et le l'autonome prendressamme la soldante vinte sonale refus de la loi de la jungle.

El volta du une jeunesse carries par les

risignee lace a la crise.
Nous voulons un monde d'épass lous voutores l'ensuré des naute. L'é ditemps libre et choisi. Nous voulors to des actimes socialement utiles. No



E.S. b. Water de .....

Berner Trans

The second second

que fe fe. STREET TO SERVE

the the three ---

· 林 · · · · ·

Le mant ....

PROPERTY OF ALL

ADDRESS : "

201. 30 Jan.

des slagues en

Place person

300 ME 100 ...

distant

A Sharper

166 de 14 1-

- CORT 22 22.

And bear one one

religion en Inde

### Le dirigeant démocrate-chrétien Oscar Alzaga annonce son retrait de la vie politique

MADRID

A STATE OF

State State

De :: 60 6

A Manual

The second

1

1- E

in Land

三三年 海南省

TEST PARTY

4 5 5

The Property

Arran Francis

------

... n=

that a ment the

··· with the same of the same

2000 P. 1000

· SECRETA

D'estament anner.

197 in Generale

A unim nation

Care water was

كورا الكشيرين:

rannes e retira

나는 내가 되었고

THE REPORT OF THE PARTY

indering the problem.

್ಷ ಇಲ್ಲಿಗಳಿಗಳು ಬಿಕ್ಕು an remer it (कारक ए संभावत

(Legal | 1.44) THE

is mis a posi-77" # 1 MARKET F

- min in Tage 5 31. \* 27. 30 TA

CHEST STATE

num um Salant

The A Distance

THE PERSON NAMED IN COLUMN

Afriq

T(H4D:S

Quarte sont

The state of the State S in the leading of the contract - Selection of the Control of the Co 14 Print Print

The state of the s E STORY The second of th

The state of the s A Line of the last of the last

Messil Constant The Property

i serveri e - Afri

भस

17117

de notre correspondant

Les élections européennes, muni-cipales et régionales qui auront lieu le 10 juin ont déjà fait une victime. le 10 juin out déjà fait une victime.
Le président de la formation
démocrate-chrétienne PDP (Parti
démocrate populaire), M. Oscar
Alzaga, a amoncé jeudi 21 mai sa
démission et son retrait de la vie
politique. Le PDP risque de ne
guère survivre au départ de son fondateur: plusieurs de ses dirigeants
évoquaient jeudi soir le retrait possible de ses candidats aux élections bie de ses candidats aux élections européennes et aux municipales.

Pour justifier son départ, la veille de l'ouverture de la campagne élec-torale, M. Alzaga a invoqué les diffi-cultés rencontrées par sa formation pour obtenir des grandes banques le financement nécessaire à sa campa-gne électorale. Il a accusé pêle-mêle le président de la confédération patronale, le parti Alliance popu-laire (aon ancien allié conservateur au sein de la Coalition populaire) et deux importantes institutions finan-cières de s'être coalisés pour eneres de s'erre coanses pour asphysier financièrement son parti. Mais les réticences des banques semblent plutôt liées à ses piètres perspectives électorales : selon les premiers sondages, le parti de M. Alzaga n'obtiendrait aucun siège an Parlement européen.

En jetant ainsi l'éponge, au En jetant ainsi l'éponge, au moment où sa formation devait, pour la preissière fois, se présenter en solitaire aux élections, M. Alzaga renforce encore l'image de « briseur de parti » qui s'attache à sa personnalité. A quarante-cinq ans, le voilà qui abandome la politique après avoir rompu successivement avec trois formations différentes et sans avoir résusi à conduire la sienne au avoir réussi à conduire la sienne au

M. Alzaga peut pourtant se prévaloir d'une vertu pen courante au sein de la droite espagnole : celle d'avoir toujours lutté contre le franquisme. Sa participation an monve-ment de contestation étudiant lui a d'ailleurs valu, dans les années 60, quelques problèmes avec le régime. Il s'oriente alors vers les affaires et ouvre un cabinet d'avocats qui deviendra florissant. A la fin du

tie..., L'égalité dans la diversité et la différence. L'autonomie : prandre ses affaires en main. La sherié : retus de l'autoritarisme. La solidarité : volonté de jus-

sion directe des acteurs et contrôle des

franquisme, il milite au sein de l'opposition démocrate-chrétienne modérée et adhère à la formation gauche démocratique de M. Joaquim Ruiz Gimenez

Il la quittera en 1976, mécontent de l'aliance conjoncturelle de ce parti avec les communistes. Il figu-rera alors, en 1977, parmi les princi-paux fondateurs de l'UCD, qui regroupe à la fois franquistes repentis, démocrates-chrétiens, sociaux-démocrates et libéraux. Fondamentalement conservateur, très lié à la hiérarchie ecclésiastique, il ne tarde pas, toutefois, à s'opposer à certaines réformes de M. Adolfo Suarez, comme la loi sur le divorce, Aussi figurera-t-il ensuite parmi les artisans les plus actifs de sa chute, en 1981, et de l'éclatement de l'UCD.

Dirigeant principal du PDP depuis sa fondation, en septembre 1982, c'est lui qui décidera quatre ans plus tard la rupture avec ses alliés de l'Alliance populaire, en juil-

let 1986, à la suite des mauvais résultats obtenus aux législatives, en juin, par la coalition. Cette « trahison » fut vivement-critiquée par les dirigeants de l'Alliance populaire, qui affirmaient que M. Alzaga ne devait ses vingt et un députée qu'à son alliance avec le parti de son alliance avec le parti de M. Fraga, la force électorale propre

du PDP étant en fait négligeable

Le retrait de M. Alzaga et la probable dissolution, après le 10 juin, de sa formation sonneront sans doute le glas des efforts destinés à créer une formation démocrate chrétienne en Espagne. Lors des législatives de 1977, déjà, la formation Gauche démocratique de M. Joaquim Ruiz Gimenez, qui se réclamait de cette idéologie, n'avait obtenu aucum siège. La seconde ten-tative des démocrates-chrétiens espagnols pour voler de leurs pro-pres ailes ne semble pas promise à un meilleur avenir.

THIERRY MALINIAK.

### DANEMARK

### Campagne électorale au Groenland sur fond de difficultés économiques et de crise d'identité

COPENHAGUE de notre correspondante

Le 26 mai, les Groenlandais, ainsi que les citoyens danois résidant dans la grande ile arctique voteront pour renouveler leur assemblée locale, le Landsting (vingt-cinq sièges). Il s'agit d'une consultation anticipée, la deuxième de ce genre en huit ans. Ce vaste territoire de plus de 2 millions de kilomètres carrés, passé en 1953 du statut de simple colonie à celui de province du royaume de Danemark, a obtenu en 1974 un régime d'autonomie interne analogue à celui des lles Feroë. Il s'était prononcé à une très faible majorité pour la rupture des liens avec la CEE-(en 1982).

En principe, d'après la Constitu-tion, le Landsting et le Landsstyre – l'exécutif qui en est issu – n'ont la charge que de l'administration inté-rieure du territoire. Copenhague conserve le contrôle absolu de la

politique étrangère et de la défense. Mais c'est une question relevant de ce double domaine réservé au gouvernement de la métropole, qui a amené le Landsting à se saborder en mars dernier à l'unanimité : celle de la modernisation du radar géant de la base militaire de Thulé qui, avec les installations similaires de l'Alaska et de Fylingidales (en Grande-Bretagne), constitue l'un des chaînons indipensables du système d'alerte de l'OTAN. Les Soviétiques ont alors mené à l'échelle internationale une bruyante campagne contre ces aménageme entrepris, selon Moscou, en violation des accords ABM de 1972.

Le petit parti indépendant Inuit ATA Atiquiit (IA) reprenait ce thème, exigeant qu'une commission purement groenlandaise enquête de très près sur les activités de la base de Thulé. Le président du Lands-ting, le pasteur Motzfeldt, chef du parti Siumut (tendance socialdémocrate) qui, cette dernière décennie, a dominé la vie publique du Groenland, refusait catégoriquement, estimant comme son rival de l'opposition, le parti libéral Atassut, qu'il n'y avait ancun problème. Et il soulignait que, au cours d'une récente visite à Washington, il avait reçu à ce sujet les éclaireissements les plus convaincants. Or l'équipe du pasteur ne se maintenait au pouvoir que grâce à une entente conclue avec le parti IA. Il était chair que cette coopération ne pouvait plus

> Une difficile mutation

continuer.

Il ne restait plus qu'à s'en remet-tre à une opinion publique indiffé-rente dans son ensemble à toutes ces joutes planétaires et plus préoccupée par ses difficultés quotidiennes. Or celles-ci sont innombrables. En effet, la société groenlandaise traditionnelle (composée jadis de petites untiés familiales très indépendantes), à qui il a été quasiment imposé « pour son bien » de modi-fier profondément ses habitudes séculaires en l'espace de moins de

vécu cette brusque mutation. Ses responsables politiques, qui la conduisent maintenant vers l'horizon 2000, ont peut-être un peu trop vonlu brûler les étapes.

Les obstacles auxquels ils se heur-tent aujourd'hui s'appellent chô-mage, lourdeur bureaucratique, manque de cadres techniciens pour assurer la relève, erreurs économiques, et aussi violence, alcoolisme, maladies sexuellement transmissibles (dix cas enregistrés par an pour une population de cinquante mille âmes). Les dirigeants groenlandais savent qu'ils ne pourront avant longsavent qu'us ne pourront avant song-temps se passer de l'assistance finan-cière et technique de la métropole, que ce soit pour boucier leur budget ou surveiller leur zone de pêche, même s'ils essaient de diversifier leurs relations et de nouer des contacts utiles avec d'autres partenaires (Canada, Islande, Norvège).

A l'origine, le pasteur Motzfeldt et les siens ont sans doute tablé avec trop d'optimisme sur les perspec-tives d'une expansion basée sur l'exploitation des énormes riche que renferme le sous-sol (métaux, hydrocarbures, uranium). Face à la baisse des matières premières et peut-être aussi par crainte de la situation instable du territoire, les investisseurs se foot toujours atten-

Dans ce contexte, la base de Thulé, qui fournit des emplois, fait pour les « gens de bon sens » un pen figure de planche de salut. Facteur non négligeable, ses hélicoptères et ses avions interviennent inlassablement pour sauver des vies. Paran'ont pour ainsi dire pas été évoqués durant la brève campagne qui a pré-cédé les élections du 26. Le suspense a été fourni par l'apparition, à la onzième heure, d'une quatrième for-mation: le parti Polar (Il faut tra-duire: populaire), fondé par la fédé-ration des propriétaires de chalutiers et qui souhaite laisser les querelles politimes lois derrière les intérêts politiques loin derrière les intérêts cianz et industriels du terri-

CAMILLE OLSEN.

### POLOGNE

## Le sénateur Edward Kennedy en visite officielle

Kennedy a remis vendredi 22 mai, à Varsovie, le prix Robert-Kennedy pour les droits d'homme 1986 à MM. Adam Michnik, membre du comité d'autodéfense sociale (KOR), et Zbigniew Bujak, ancien dirigeant de Solidarité. Le même prix a été attribué à titre postbume an Père Popieluszko, assassiné en 1984 par la police politique.

M. Kennedy s'est recueilli sur la tombe du prêtre, et lui a rendu hommage, dressant un parallèle entre la fin tragique de ses deux frères et celle de l'aumônier. « Je. sals que, comme mes frères, le Père Popie-luszko souhaitait que sa tâche soit italt que sa tâche soit poursuivie par nous tous », a-t-il

Le sénateur Kennedy, invité officiellement par la Diète (Parlement) a eu, par ailleurs, des entretiens avec MM. Josef Czyrek, président de la

Ces valeurs, des femmes et des hommes les ont portées et enrichles dans leurs succès et leurs áctiecs. Dans des engagements

... Cas valedis, des rentries et des nommes les ont pouves et entralles dess et les aucus et eura admes des en<sub>e</sub>mpereu le politiques : autogestionnaires, férmistes, écologistes, régionalistes, èlem-mondistes... Dans des reduvements écélaux : syndicats, associations de quartiers, d'usagers, mouvements antracètes, non-violents, antinucléaires... Dans les pratiques attentatives, l'action

ssionnelles, les nouvelles façons da vivre et de produire.

Et vollà qu'une jeunesse cernée par le chômage, le racisme, le culte de l'égoisme, vient affirmer avec force le devoir de solidarité, le droit-au savoir, et au bonheur pour tous, voità qu'elle actualise ces valeurs dans son mouvement. Voici que des cheminots refusent l'arbitraire hiérarchique, la fatalité d'une modernisation au détriment des conditions de travait, axigent le temps de vivre. Voici qu'ils prennent leurs luttes en main, comme les étudiants et les lycéens. La société française apparaissait bloquée par une classe politique ringarde et les technocraties. Ces recuvernents attiment que le monde doit et peut changer, C'est la fin d'une attitude passive et miniment que le monde doit et peut changer, C'est la fin d'une attitude passive et miniment que le monde doit et peut changer.

resignes race à la crise.

Nous voulons un monde d'épanouissement et de prise en charge collective, nous refusons l'exclusion, la société à deux vitesses.

Nous voulons l'égalité des sexes, l'égalité des cultures, dans le quotidien et dans la citoyenneté,

Nous voulons que le changement technique soit l'expression de l'intelligence de tous et s'oriente vers le blen-être et la croissance du temps libre et choisi. Nous voulons combatire le chomage par la réduction et la redistribution du temps de travail, le développement.

on des affaires étransères. et Roman Malinowski, président du

> Varsovie décide de réintégrer POIT

D'autre part, on a appris auprès de l'Organisation internationale du travail (OIT) que les autorités polo-naises out informé M. Francis Blanchard, directeur général du Bureau international du travail (BIT), de leur décision d'envoyer une délégation - tripartite (gouvernement, employeurs, travailleurs) aux assises annuelles de FOIT en juin prochain à Genève. La Pologne avait suspendu sa participation à FOIT en 1984, à la suite de la publication par l'organisation d'un rap-port sur la situation syndicale dans le pays (dissolution et interdiction de Solidarité). Varsovie avait alors dénoncé « l'intensification de la campagne antipolonaise au sein de divers organes de l'OIT ». Un problème pourrait toutefois se poser lorsque la Conférence interna-

tionale du travail examinera la validité des mandats des membres de la délégation tripartite polonaise, dans l'hypothèse très probable d'une non-représentation du syndicat Solidarité. M. Blanchard, lors d'un récent séjour en Pologne, à la mi-mai, avait rencontré M. Lech Walesa; cetui-ci pri carié indimé m'il acceptance. hui avait indiqué qu'il ne voyait pas d'inconvénients à ce que les syndi-cats officiels polonais soient repré-sentés au sein de l'OIT, mais à condition que ceux-ci respectant le principe du pluralisme syndical. Au cours de ce même séjour, M. Blanchard s'était entretenn avec le prési-dent des syndicats officiels, M. Miodowicz (le Monde daté 17-18 mai) - (AFP.)

minorité de technocrates ou par des puissences éco-nomiques. Nous voulons un développement autocen-

Nous refusore une Défense fondée sur le chantage à l'anéantissement. Nous sommes partie prenente des mouvements qui, à l'Est comme à l'Ouest, refusent le refusons l'écrasement du Tiers Monde. Nous lutions pour un monde solidaire, une paix londée sur la justice. qui, à l'Est comme à l'Ouest, refusent la logique des blocs. Nous

trè commettant aux différentes commu

Ces volontès-là, beaucoup d'entre nous avaient oru possible de les promouvoir à travers les forces traditionnelles de la gauche. Mais le passage de cette gauche aux «affaires», son incapacité à mobiliser les aspirations et la créativité de la société civile, révélèrent la faillite d'une conception productiviste du progrès, d'une vision étatiste du changement. Le PC se replia vite sur ses certitudes, le PS s'enlise dans la gestion de l'ordre existant,

Aujourd'hui, il faut ouvrir un nouvel espace pour penser et pour mettre en œuvre, avec nos diversités, la convergence de nos aspirations. Les actuelles structures politiques, les querelles de chapelles et les exclusives fondées sur des divergences anciennes, sont dépassées. S'impose une nouvelle taçon de débattre des problèmes de société, d'agir pour vivre-autrement. Nous appelons celles et ceux qui se reconneissent dans ces aspirations à se réunir là où lis travelllent, là où lis vivent, avec leurs

expenences et leurs engagements divers, il s'agit de n'eurit l'arc-en-cial de nos sensibilités, de nos aspirations et de nos luttes. De tisser un vaste réseau de temmes et d'hommes solidaires. Un mouvement, une force syant l'ambition d'intervenir dans la réalité sociale, politique, institutionnelle, y compris sur la scène électorale. Il faut d'abord se rencontrer pour agir et réfléchir ensemble, élaborer à la base puis nationalement des exigences précises, des objectifs de luttre à mener ensemble, un projet de société. C'est à ces conditions que la dynamique créée permettre de déterminer une stitude face aux grands enjeux.

Que se constituent partout des collectifs de débat; les signataires, quant à eux, sont prêts, jusqu'à ce que le réseau se dote de sa propre coordination, à faire circuler l'information, impulser les regroupements, à préparer des rencontres nationales à l'automne. Mais rien ne peut se faire si chacun ne s'empare de son propre avenir,

### des activités socialement utiles. Nous refusions un monde où la production devient un but en soi. Oà l'abondance des uns se pale de la misère des autres, de la destruction de l'environnement et de la santé, du pillage des ressources naturalles, hypothéquant l'avenir des générations futures. Nous refusions un monde nucléaries, la prolifération des Tchernobèles, menent à la crise écologique. LES 1000 PREMIERS SIGNATAIRES (au 15 avril)

Appel pour un Arc-en-ciel

61 : D. Gautheret - B. Jacquinod - I. Jacqui-flod - B. Lomberd - G. Michalet - Y. Ramillon 62 : M. Bourgeots - P. Mendron - E. Men-dron - J. Meurice - P. J. Paul -B. Prévot - G. Somville dron; -J. Meurice - Jr. Meurice - P-J. Paul-B. Prévot - G. Sorrylle 83 : P. Agnesa - J. Aucinir - G. Bertrand -D. Bogustaweld - E. Costrieux - G. Dauchat - M. Dubols - P. Giller - M. E. Gillet - O. Giusti - D. Jecquet - Je. Mercher - Je. Mercher -M. Morristyne - E-Perard - J-P. Scoretain -G. Sontag - B. Villate 94 : L. Alberole - F. Bouchardeau - F. De-four - M. Dubour - B. Duyé - E. Duyé -Y. Françoul - G. Françoul - M. Furet -A. Gouget - C. Guduck - P. Jeuliand -P. Joudinn - D. Maschi - F. Noto - R: Perrot - P. Privet - R. Rivet - A. Robin - P. Sicard 55 : O., Egerd - Y. Melbet

P. Privet - R. Rivet - A. Robin - P. Sicard.
65 : Q. Igoerd - Y. Maibet
65 : Q. Igoerd - Y. Maibet
65 : P. Boussard - Y. Craigens - J. Cristofari - A.-M. Cristofari - B. Della Suda.
67 : P. Allemand - C. Belazu - J-P. Bolognini - J. Leptane - C. Deplane - L. Orset
68 : R. Goury - P. Lenica - P. Pique L. Ranaudin - D. Warnet
10 : F. Chausein
11 : R. Auget - P. Azem - C.-M. Bendeon D. Bouillier - M. Curade - M. David - I. Detraz - J-P. Farenc - P. Levejac - C. Levejac
D. Papelo - P. Peutin - J-L. Rassier - F. de
Revignen - A. Tarrier
12 : A. Desirheiot - A. Britta - C. Cubeller
J. Devid - R. Gene - M. Gulfroy - M. Pinet
- Thomarin
14 : M. Domier - C. Eury - N. Filletee - R. Le

J. David - R. Gene - M. Comory - M. Pana-P. Thomsen - C. Eury - N. Fillene - R. Le Bris - B. Legay - J.-P. Fichard 15 : A-L. Filvemale - J.-P. Vuillermoz 18 : P. Douveneur - R. Dubois - M. Grenier - R. Ledoux - J. Masca - A. Masca -J-M. Pouplier 20 : R. Moori - J.-P. Clivest 21 : N. Bejeen - P. Better - C. Chapelle -D. Clerc - M., Parine - R. Meguet J-L. Monet - J.-M. Pierret - J. Thomas 22 : E. Carsin - J. Gelaup - M. Garcia -4. Hamon - D. Ibagne - J. Kergrist - S. Le Cuesu 23 : S. Cronnet - P. Jourdin - B. Signamar-J. Hamon - D. Ibagne - J. Kergridt - S. La Queeu 23 : S. Cognet - P. Jourdin - B. Signamar-

tot - M.Bultot - I. Cote Coleson - B. Cury - J. Haegel - G. Marmet - C. Morcier - G. Miraczi - A.Rochetesu - M-R. Schemer - L. Descussen - A. Fotbi- C. Fourei - C. Frandeniche - C. Panabiere - J.-Y. Rivoire - D. Wetzer-Lung 27 : Y. Lemat. 29 : R. Meltete 29 : H.P. Bernerd - P. Boccou - B. Bonnel - M. Comen - L. Cosquer- J-L. Grivesu - P. Johnel - F. Kernos - L. Le Diloquer - G. Le Rhun - A. Leguiloux - M. Marzier - S. Robert - A. Liquen 30 : F. Audoyer - G. Bernerd - C. Cobellau - M. Doucet - S. Duponi - J-L. Fole - J. Subraudou - M. Joubert - J. Joubert - G. Berdelin - S. Maurel - G. Parmet - C. Permet - B. Pôpe - B. Pôpe - E. Salque - G. Sigelin - D. Torres - F. Vigoroux - L. Marzelin - J. Deutzen - G. Pritalin - J. Deutzen - G. Statisin - J. Deutzen - G. Fritalin - J. Deutzen - G. Fritalin - J. Deutzen - G. Statisin - J. Deutzen - J. Peter - J. Pet

G. Parnart - C. Parnart - B. Pépe - B. Pépe - E. Salque - C. Sigain - D. Torrisi - F. Vigosrous - I. Vitoz - C. Sigain - D. Torrisi - F. Vigosrous - I. Vitoz - C. Sigain - J. Daguzan - G. Entajan - H. Farnary - M-T. Farnary - C. Farnary - C. Lay - C. Mestiussi - S. Maurei - C. Maurei - M. O Raintbeut - G. Reps - D. Sutra - B. Verdier - St. J. Casarrangue - D. Lazer - M. Parisi - M. Sigain - J. Cardonnet - J. Cheviller - F. Dagasen - J-L. Escatti - C. Parisi - M. Mintie - A. Mora - P. de Toledo - B. Palench - M. Delpeuch - M. Delpeuch - P. Hauchacoma - P.Y. Jan - B. Lagasiac - A. Loch - J. Pelin - J. P. Poschat - B. Pradiktie - 35 : J. Delawengre - O. Ustand - J. Proust - J. P. Poschat - B. Pradiktie - 35 : J. Delawengre - O. Ustand - J. Proust - J. P. P. Roser - G. Escala - N. Farès - C. Grandé - P. Ricard - G. Salinas - 36 : J. Boutet - J.-P. Girod - H. Guyet - H. Fage - G. Grandé - P. P. Roser - G. Bonde - J.-P. Gerard - P. Jabrio - J.-F. Ladices - C. Listand - J.-P. Mayer - P. Morei - V. Tamini - P. Thicilians - 44 : Y. Aventy - P. Barthel - C. Benois - A. Bianchiard - A. Bonhommesu - M.-L. Calliaud - J.-P. Mayer - P. Morei - V. Tamini - P. Thicilians - J.-H. Gallard - B. Fillonnasu - M.-L. Calliaud - J.-L. Chanse - C. Clanava - B. Garnier - N. Branto - C. Listand - J. Gauther - P. Herbet - R. Haleur - J. Labot - E. Lelevre - C. Lennava - G. Lestarin - N. Marchive - D. Martin - A. Mincal - P. Moreau - B. Houet - P. Nugues - J. Peston - A. Biance - P. Nugues - J. Peston - J. P. Sultot - G. Thomassin - M. Vayer - 45 : M. Angar - B. Bayada - N. Colla - A. Dupré - 45 : M. Angar - B. Bayada - N. Colla - A. Dupré - 45 : M. Angar - B. Bayada - N. Colla - A. Dupré - 45 : M. Angar - B. Bayada - N. Colla - A. Dupré - 45 : M. Angar - B. Bayada - N. Colla - A. Dupré - 45 : M. Angar - B. Bayada - N. Colla - A. Dupré - 45 : M. Angar - B. Bayada - N. Colla - A. Dupré - 45 : M. Angar - B. Bayada - N. Colla - A. Dupré - 45 : M. Angar - B. Bayada - N. Colla - A. Dupré - 45 : M. Angar - B. Bayada - N. Colla - A. Dupré - 45 : M

J. Foucher - J.-M. Itluiter - J.-P. Pennin Minritin
49 : M. Balliard - C. Chenn - A. Cremols 3-L. Debroiner - J.-L. Duchuzeau - P. Dupuy L. Gaestinseu - M. Glequel - Pe. Handouin Fr. Handouin - P. Michel - M. Rubuchon - G. Talilefer - G. Thomas - J. Thoma - E. Triffon - P. Tasseeu
59 : D. Angier - E. Dripaux - A. James - G. Paitland
51 : D. Angier - E. Dripaux - A. James - G. Paitland
51 : D. Angier - E. Dripaux - A. James - G. Paitland
51 : D. Angier - E. Dripaux - A. James - Delevet - F. Delmoits - P. Focachon - L. Gasthler F. Legrand - F. Leloup - M.-H. Leloup - Anne Simon
52 : E. Calabrese - A. Guenin - M. Lantque
53 : R. Boupeart - J.-V. Grids - A. Latort - B. Valles
53 : R. Boupeart - J. V. Grids - A. Latort - B. Valles
54 : D. Salland - P. Carrigny - F. Charis - J. Coster
D. Crobits - R. Denille - F. Pocul - J. P. Dubois-Pot
- P. Gullein - C. Jesmvolne - R. Latreger M. J. Lozy - J. Misc Lusghlin - M.-A. Moupen P. Pique - P. Plane - C. Folkhamn - D. Rapenne C. Ruiller - C. Schaeffer - F. Soret - P. Ziegler
57 : A. Bettr - P. De Bonz, - J.-M. Debrick M. Hoemer - A. Melys - F. Pelkdemangs
53 : R. Piog
59 : S. Brigment - A. Canste - T. Carette L. Coppin - J.-L. Delever - L. Detremteere L. Demoi - J. Deelderi - E. Duballie - R. DubourLudor - C. Sterant - G. Kenselin - D. Laurert L. Olvier - R. Pultio - Y. Quintal - D. Rougerle L. Vissenn - P. Verghto - Y. Videl L. Willernetz - J.-M. Williametz
60 : Y. Legrin - T. Bocquet - L. Caruyer - G. Du-

L. Willemetz-J-M. Willemetz
80: Y. Jugin
82: J. Bestek - T. Bocquet - L. Caruyer - G. Dumetz-P. Durisc-M. Feutry-B. Ghienne-F. ReinP. Rose-H. Singre
63: R. Anglanst - L. Aurol - F. Bocquier - F. BottinC. Bousseu - O. Claveud - H. Constancies M. Dayder - J-M. Ductos - M-H. Perce - Y Gueydon - J. Lejonchier - G. Lebre - J. Mercier M. Richard - J. Roux - F. Rudel
65: A. Beduel - J. Depetris - P. Guttion
66: A. Fournier

65.: A. Beduel - J. Depoiris - J. Depoiris - P. Gufton 65.: A. Fournier - G. Deleviere - H. Dreyesé - S. Escoubes - E. Faurbyr - G. Grammont - E. Guft - R. Harms - B. Jentzsch - F. Kern - J. Le Matsyer - J.-P. Marrin - J.-C. Moog - J. Morel - P. Petitjeen - F. Pautoli - F. Schestzel - C. Schucht - G. Taquet - B. Taquet - A. Ungerer - B. Carroz - F. Echholtzer - M. Gespon - S. Hennel - B., Harmern - J. Muller - R. Wietherster - P. Blete - F. Soggio - M. Boisson - C. Bonneon - J. Bonnelond - F. Branclard - P. Brothet - G. Buna - M. Burne - I. Carboner - L. Catols - J.-F. Cimetere - P. Clément -

J. Britire - C. Dulpei - J-M. Delperio - L. Devtant
- U. Dollo - G. Durnes - J. Faynel - G. Feldman A. Frantatte - M. Frantatte - J. Fuchs C. Gauthier - D. Ghizoni - M. Gontler - S. Grave S. Gron - B. Guichard - J-M. Guillemard R. Guinsnd - J. Guzzo - J-C. Hirsch - F. Husson
- J-C. Teuts - D. Jarrosson - M. Journel
- M. Journel - V. Lagnesu - J-P. Lantry - C. Laroche - P. Lance - A. Laudouze - J-M. Luquet
- L. Martel - M-L. Motton - M-A. Perot-Jouerd G. Piegsy - B. Roches - J-M. Roussel - L. Sarvandon - J. Sintes - J-L. Thierry - C. Toullier D. Van Cotthem - J. Van Cotthem - G. Veyron
70: J-P. Gatta - R: Regazzori
11: A. Cordier - P. Franchet - L. Lecellie J-L. Monnet

70 : J-P. Gitta - R. Regiszzorii
71 : A. Cordier - P. Franchist - L. Lecalite J-L. Morniet
72 : B. Chesfot - A. Filou - M. Letaliteur M. Papin - P. Pedroit - J. Pfanchet - M. C. Planchat - J. Tarneau
73 : G. Bianc - M. Meunier
75 : P. Adriea - F. Alamantine - E. Affez O. Altman - J. Anding - T. Andream - G. Andrieux
- J-P. Andelme - J. Aragon - M. Arage - J. Archimbaud - E. Astidon - G. Azmar - N. Azoutay
P. Bachelet - M. Baleay - D. Barneyx - G. Bartei
- Y. Barnoux - P. Bauby - A. Bersa - Y. Berani
R. Bercovici - G. Berger - S. Bernard - C. Bertos
- M. Bessin - L. Blanquert - J.-J. Bolateroussie P. Bone - A. Bomarel - M. Bonserel - C. Bourdet
- M. Bouzonnie - P. Bravo Gala - F. Brun
- J. Brunschwig - Y. Bucas-Français - M. Bush M-C. Catrus - J-M. Carré - E. Cervetti
- M. Chapulis - I. Chauvenet - J-R. Chauvin
- J. Chestelar - B. Cortet - S. Cosseron - M. Coutty - D. Cru - V. Dehan - C. Demais - R. Democlee
- P. Debetter - A. Deboulet - P. Decot - M. Delay
- G. Delette - M. Dertel - C. Decotinges N. Desgorges - O. Descothes - J-C. Deuton
- P. Fruzet - F. Gallend - P. Faure - M. Field
- J-F. Fouret - P. Françou - J-R. Chausiner
- P. Fuzet - F. Gallend - P. Galtetta - N. Gassart
- J-Y. Glassire - A. Garoin - J-C. Genet
- J-Y. Glassire - M. Gregoire - F. Guittet J. Guettari - M. Gueserk - B. Gubert - P. Guittet J. Guettari - M. Gueserk - B. Gubert - P. Guittet J. Guettari - M. Gueserk - B. Gubert - P. Guittet J. Guettari - M. Gueserk - B. Gubert - P. Guittet -Halburache - D. Hantson - S. d'Hermies -Hoare - G. Hocquengheim - L. Imbert -Indjeyan - F. Jaraud - N. Kachtanoff -Kernoum - C. Kressmann - H. Laborit -

C. Lapariga - P. Laubiet - J.-J. Label - P. Ladient - V. Lactur - B. Lageard - C. Lassalier - M. Levy - J. Lace - R. Lichert - A. Lipiett - G. Lohou - A. Lorenzo - M. Mengenot - V. Merrange - G. Marquis - F. Merthourst - G. Marquis - F. Merthourst - G. Manquis - F. Merthourst - G. Minestein - A. Mazzingue - G. Merciart - M. Medelant - A. Mazzingue - R. Mercet - H. Mercet - G. Molling - N. Minester - T. Monad - M. Moretu - I. Norin - H. Morlet - J. Mezer - O. Neigeborn - S. Neigeborn - B. Neigeborn - C. Outherlin - P. Pett - J.-L. Payroux - M.-F. Pirot - J.-C. Pelleck - S. Proch - B. Prince - L. Pulsaeux - C. Quinhinia - P. Radiente - P. Pritter - C. Pelanct - C. Outherlin - P. Radiente - P. Pritter - C. Pelanct - C. Outherlin - P. Radiente - P. Pritter - C. Pelanct - D. Sabozin - P. Sabozin

88 : E. Buzzbach - J. Siron - J-P. Vogel
87 : J. Barthelemy - E. Breine - P-M. Cellier F. Chick - M. Chardine - A. Coste - G. David M. Gruber - D. Lardeuz - A. Lecore - A. Leculer - G. Le Scores - J. Levy - J-J. Mahiint - C. Le Scores - J. Levy - J-J. Mahiint - L. Racc - G. Neuhoff - J. Payet - J. Picard J. Pommier - A. Roch - M. Sené - R. Smotar J-P. Scuyri - D. Taupin - M. Thuegitz
12: H. Benots - V. Colothis - P. De Canné C. De Camé - E. Dedonder - M. Flent A. Fournier - V. Fradin - B. Gauchard P. Gineste - A. Hental - R. Higgs - D. Jaunes O. Krakovitch - D. Larget - A. Leccus J-P. Lamaire - G. Lévy - J-P. Metadam II. Pegat - S. Pavier - G. Peurine - F. Puch X. Ruffier - M. Sabeter - P. Santini - D. Tessier O. Vallery - D. Weister - J-M. Zegelmeyer
13: A. Auduc - M. Bachire - F. Balcouche P. Baudouin - L. Bestudoing - L. Besulori J-L. Bennelsenke - J-P. Bonhotel - P. Bretecher - M-H. Cabernel - T. Clerc - R. Culder F. Dekone - C. Demaison - L. Dion R. Dreeno - F. Dumont - D. Dutartre J-P. Grecoa - C. Demaison - L. Dion R. Dreeno - F. Busch - O. Hamoneau C. Jeny - P. Jelin - A. Koube - C. Libetse J-L. Laurent - B. Le Corre - D. Leccoq C. Legrand - G. Lemaitre - S. Lesou M. Lorriberd - M. Manier - V. Martins P. Marton - P. Merville - F. Merville - C. Miconeste - A. Tesligin - S. Torcol - M. Zemor
14: M. Amar - D. Borgis - P. Boudry A. Brunet - J. C. Monteller - E. Commen P. Cornelis - R. Coutat - G. Daylamis D. Dayof - L. Dieyof - G. Desbos - R. Dinner R. Chaveller - L. Compte - E. Commen P. Genetis - R. Dumont - F. Game - D. Greerous - P. Robin - M. Rouzeud - E. Roceiot C. Spelservenn - G. Tarjus - F. Trouvelot B. Valle - A. Veronese 19: T. Desserven - G. Merser - A. Lenbert - J. Lense - B. Lameson - C. Mirackier P. Marchand - G. Lange - H. Frechou B. Valle - A. Veronese 19: T. Desserven - G. Merser - L. Devil - F. Trouvelot B. Valle - A. Veronese 19: T. Desserven - G. Merser - V. Perchon - P. Schlound - C. Mirackier - F. Merser - G

SIGNATURES A ENVOYER A : APPEL POUR UN ARC-EN-CIEL 25 RUE DU MOULINET 75013 PARIS — CHÉQUES A L'ORDRE DE VALÉRIE MARANGE - CCP Paris : 18 890 15 H

Une assemblée générale de 400 signataires, le 22 mars 87, a nommé un groupe de coordination des signataires d'une quarantaine de personnes à parité ferrmes/hommes

Les signataires de l'Appel pour un Arc-en-clei appellent à la manifestation européenne pour un avenir sans nucléaire et au concert de SOS Racisme, le 20 juin à Paris

The second secon The state of the s 200 92.34. chais

34: M. Coustell - H. Dallinc - D. Pro-Aymard - M-C. Pro-Aymard - N. Ricu -M' Thullior - M''s Thullior - A. Issinchote E. Trainchot - J. Villan - I. Voly 25: T. Biazzprotto - L. Biazzprotto - N. Bul-

# **Politique**

Les assises nationales du RPR

## «Les idées, les attitudes des partis extrêmes ne sont pas les nôtres»

assure M. Jacques Toubon

Les assises nationales du RPR se sont ouvertes le samedi 23 mai, à la porte de Versailles, r un discours de M. Jacques Toubon, secrétaire général.

M. Toubon, qui devait être reconduit à son poste de secrétaire général, après la réélection de M. Chirac, a sonligné que la majorité n'a pas commune seule défaillance en un an d'exercice du pouvoir et emis en œuvre près des trois quarts des procouve pres des trois quart des pro-positions de notre plate-formé de gouvernement. Qui dit mieux? » M. Toubon ajouto: « Et pourtant on n'entend paratt-il qu'impatience, marosité, doute. Pourquoi? » Il l'explique ainsi: « Si l'élan n'a pas été suffisant, c'est notamment parce que l'alternance a été courte et atténue, : quelques sièges de majorité à cause de la proportionnelle, un chef de l'Etat hostile restant à son poste, comme le prévoient nos institu-tions », et il lance : « Pulsqu'on nous attaque, contre-attaquons » et il pré-cise, visant notamment le Front national : « Nos idées sont les nôtres ; les idées, les attitudes et les propos des partis politiques extrêmes ne sont pas les nôtres. Et

Il est une union solide dans les

sondages, celle qui associe M. Jacques Chirac au RPR. Les

aléas de l'image du mouvement gaulliste dans l'opinion publique sont indissociables de caux de

sont indissociables de caux de son chei de file, que ce dernier acit président de cetta formation ou premier ministre soutenu par une majorité UDF-RPR.

Selon le beromètre SOFRES-

Figaro-Magazina, l'écart entre la

Figaro-Magazina, l'écart entre la courbe mesurant les perspectives d'avenir de M. Chirac et celle enregistrant les opinions favorables au Rassemblement pour la République n'excède pas 3 points de 1982 à 1987, à l'exception de 1985. Cette année-là, le maire de Paris a recueilli 36,5 % d'avis positifs, en moyenne, contre '41,1 % à sa formation.

Si M. Chirac a tiré bénéfice de son entrée à l'hôtel Matignon dans les sondages (il gagne plus de 11 points entre 1985 et

entraîne avec lui le RPR, qui, pour la première fois depuis 1981, a une cote de popularité annuelle positive, en obtanant 46 % de

6, selon le baromètre cité), il

nous défendons avec intransigeance les principes de liberté, de tolé-rance, de solidarité, d'union sur lesans notre action pour la France, En politique nous n'avons que des adversaires, pas d'ennemis. Car si nos convictions sont fermes, notre esprit, notre comportement ne sont jamais ceux de la violence, de la division, de l'exclusion, du mépris ou de la peur. Jamais nous ne dirons d'un malade atteint du SIDA que c'est un « lépreux ».

Faisant référence aux attaques des socialistes M. Toubon a déclaré : "Nous n'avons donc mil motif à « sauver notre homeur. » « C'est fait depuis toujours. Alors que ceux qui aepus toujours. Ators que ceux qui nous metient en demeure sont les mêmes qui en d'autres temps n'en ont pas toujours été dignes et qui tout récemment se sont disqualifiés pour nous donner des leçons en s'alliant pour le meilleur et pour le pire avec le Parti communiste qui comme chacun soit est dans le comme chacun sait est dans le monde et en France le plus sur garant des libertés et des droits de la personne humaine. »

Evoquant l'enjeu de l'élection pré-sidentielle de 1988 il déclare : «Les

A l'image de son chef

d'avis négatifs. Le RPR a pâti,

mais dans des proportions moin-

dres, du revers dont souffre le

premier ministre depuis le début

En dehors de ce dernier,

sucune personnelité du RPR n'a réalisé, depuis sa création en

1976, de perose comparable à celle de M. François Léotard au sein de l'UDF. Ainsi M. Jacques

Toubon, secrétaire général du RPR, ne recueille-t-il que 24,6 % de bonnes opinions, en moyenne,

de bonnes opinions, en moyenne, depuis la début de l'année. Pour-tant, 48 % des sympathisants RPR interrogés par l'IFOP, en novembre 1986, pour le Point, considèrent que M. Toubon est la personnalité « le plus aprè à diriger le RPR » après M. Chirac.

En revanche, le retour au pou-

voir de l'union UDF-RPR a permis

l'émergence d'une personnalité chiraquienne dans les sondages, il s'agit de M. Edouard Balladur, ministe d'État, ministre de l'éco-

nomie, des finances et de la priva-tisation, qui recueille 27,2 % d'avis positifs en 1987 au bero-

socialistes n'ont pas plus changé que les communistes : ils continuent à se référer à une idéologie dépassée, l'étatisme doctrinaire et la

vision des rapports économiques et sociaux inscrits dans le programme commun de 1972. Que les Français commun de 1972. Que les Français ne s'y trompent pas : ce que leur proposeront les socialistes, ce sera de mettre fin à la politique conduite par la majorité, à laquelle d'ailleurs M. Mitterrand n'a jamais cessé d'affirmer son hostilité (...) il faut tout faire dès maintenant pour que la compétition au sein de la majorité ne compromette pas la victoire au second tour. J'affirme à nouveau que le Rassemblement pour la République sera fidèle à la promesse solemelle faite par Jacques Chirac à Vittel, én septembre dernier : loyauté avant le premier tour, soutien actif entre les deux tours au profit du candidat de la majorité. J'lavite les dirigeants et les responsables des formations politiques à mettre en pratique cet

tes responsantes des jormations politiques à mettre en pratique cet engagement dès maintenant et tout au long de la période qui nous sépare du scrutin de 1988.

Le RPR pour sa part se buttra de

Il ranoue avec la tradition gaul-liste, selon laquelle les personna-

lités importantes du mouvement

sont celles qui occupent les princiosux postes su ocuverneme

chef de file, le RPR apparaît « fidèle à ses idées », selon 23 % des personnes consultées du 18 au 22 août 1986, par l'IFOP pour

ie Matin. S'il se voit également décerné un brevet de modernité

(22 %) et de compétence (21 %), seuls 9 % des sondés le considè-

Seion l'enquête réalisée par BVA et publiée le 31 juillet 1986 dans *Paris-Match*, le RPR est

essentiellement populaire auprès des personnes âgées de plus de

soixante-cinq ens, des habitants

des communes rurales, des agri-

culteurs et des inactifs, tandis que

les dix-huit-vingt-cinq ans, la population de l'agglomération

parisienne et les cedres moyens

émettent un jugement plus

En dehors de l'influence de son

homme, pour faire élire le candidat de la majorité, quel qu'il soit. »

M. Toubon a évoqué l'immigra-tion et le code de la nationalité en disant que ces « problèmes sont bien mal posés si l'on oublie que la plu-part des étrangers qui vivent en France sont décidés à y rester » et il

« Il faut d'abord par une politique active de développement, qui est d'intérêt mutuel, permettre aux peuples du Sud de vivre et de tro-vailler là où ils sont nés. Soyons prévoyants autant que généreux.

» Pour ceux qui entrent ou séjournent dans notre pays de mantère clandestine ou irrégulière ou qui ont commis des délits, la loi doit s'appliquer strictement. Ils doi-vent être rejoulés ou expulsés. Pour ceux qui vivent et travaillent légale-ment, patsiblement dans notre pays et qui sont la grande majorité, la solution des difficultés qui existent dans les relations avec les Français passe par l'intégration politique et l'insertion culturelle.

L'Intégration politique, c'est, pour les étrangers nés en France et qui le souhaitent, l'acquisition de notre nationalité, par là-même l'adhésion à la nation, à la démocratie française et aux droits de

Cette triple adhésion ne peut résulter que d'une déclaration claire de volonté. C'est pourquoi il faut réformer ces règles d'acquisition de la nationalité, non pas pour exclure mais pour intégrer. Le texte le plus simple serait en ce sens le meilleur car le plus compréhensi-

En revanche, l'assimilation culturelle n'est pas à l'ordre du jour. Chacun doit pouvoir trouver sa place, dans la diversité et dans la liberté qui est la caractéristique de notre société et cela conduit à l'insertion culturelle.

Enfin, les immigrés doivent sire l'objet d'une politique active ement social.

» Ainsi la France sera conforme à sa tradition, défendra clairement ses intérêts et répondra à l'attente de ses citoyens qui, loin d'être xéno-phobes, sont excédés par les difficultés d'une coexistence mai assurée. Français oui, « franchouillards »

Pour conclure M. Toubon assur que « la division est le seul ennemi véritable de la maiorité » et que « le redressement serait surement compromis par un retour de l'opposition aux affaires en 1988 ». L'attitude américaine à l'égard des Européens

### M. Rocard se déclare rassuré par M. Reagan

M. Michel Rocard a quitté les Etats-Unis, le jeudi 21 mai, pour Quêbec. Au terme d'une visite de problème de l'attinude de la presse problème de l'attinude de la presse quatre jours largement consacrée aux questions stratégiques, l'aucien ministre français de l'agriculture a été reçu par M. Reagan.

WASHINGTON de notre envoyé spécial

M. Rocard s'est entretean des questions de désarmement avec le président américain, lors d'un entre-tien d'un quart d'heure, en présence de l'ambassadeur de France à

avoir son avis sur la question ani-vante : la presse doit-elle ou non se mêler de la vie privée des hommes Mal à l'aise sur ce terrain, soucieux de ne pas approuver ce genre de dérive sans pour autant prendre le risque de passer pour un pourfen-deur de la liberté de la presse, l'ancien ministre s'est consciencienpar lui lancer, tout comme on l'avait

américaine, les correspondants fran-cais ont « cuisiné » M. Rocard pour

NOUS N'AVONS QUE DIX MINUTES POUR PARLER DE DÉSARMEMENT!





Washington et de sou collègue américain à Paris. Selon M. Rocard, rassuré sur les intentions du président américain, M. Reagan a souligné que l'Occident a toutes les raisons de profiter de l'occasion offerte par la volonté – qu'il juge réelle – de M. Mikhail Gorbatchev de diminuer le volume des armements. Mais M. Reagan n'a pas l'intention – a4-il dit à son visiteur – de « signer un il dit à son visiteur - de « sioner un accord juste pour signer un

Le présidentiable Rocard a égale-ment été reçu par le secrétaire d'Etat, M. George Shultz, et par M. Kaspar Weinberger, secrétaire à

pour l'adultère ? »

soumis au feu roulant des questions des journalistes français en poste à Washington.

Trop heureux d'avoir en face d'eux un présidentiable peu de temps après que les conditions du

fait pour M. Hart: « Res-vous pour ou contre l'adultère? » Un peu interloqué, M. Rocard a fini par hasarder: « L'adultère a cessé d'être un délit devant la loi. Quant à moi je respecte la liberté privée. »

d moi je respecie la liberie privée. »

Même traitement de choc sur un terrain plus familier de la politique politicienne. Coincé par un correspondant qui répétait : « Vous ne serez pas candidat contre François Mitterrand? », le député des Yvelines a fini par laisser échapper une petite phrase : « Ça vous le verrez bien en mars 1988. Vous m'avez bien entendu le 13 juin 1985. » Ce jour-là, à TF 1, M. Rocard avait di sa « détermination » à aller sa « détermination » à aller « jusqu'ou bout » de sa démarche présidentielle. A Washington, l'entourage de M. Rocard précise aujourd'uni que le député des Yvelines n'est pas «masochiste». Si M. Mitterrand décidait de se représenter et que la démarche de

M. Rocard apparaissait «snici-daire», oc dermier ne persisterait JEAN-LOUIS ANDRÉANE

A l'Assemblée nationale l'insertion des chômeurs de longue durée

### M. Séguin promet une amélioration « décisive » de la courbe de l'emploi

Le projet de loi favorisant l'insertion dans le monde du travail des chômeurs de longue durée (an moins un an) a été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale dans la mit du vendredi 22 an samedi 23 mai. La majorité et le Front national (malgré ses réserves contre le « sociafisme rampant » du gouvernement) out voté ce texte qui tend notamment à développer les formations en alternance. Le groupe communiste s'est

PANPE. pas lieu d'être puisque le seul vote accepté ne devait intervenir que très tard dans la nuit. Dépité, M. Le Pen devait protester contre les • petites combines • de M. Séguin. Dans les

du Palais Bourbon depuis jeudi 21 mai n'a pas seulement posé au ministre, M. Séguin, un problème de crédibilité face à une opposition de gauche et d'extrême droite qui n'a pas manqué de souligner cette absence de soutien, mais également des difficultés dans la procédure parlementaire. En effet, avec une moyenne de cinq à six députés RPR en séance, l'UDF ayant, quant à elle, totale-ment disparu, le ministre n'était pas

en mesure face aux huit, ou neul députés du Front national, de faire ments déposés par les amis de M. Le Pen. Le Front national a cherché,

Si l'intérêt des députés de la

majorité pour la question du chômage devait se mesurer à l'aune

de leur présence dans l'hémicycle, le bilan serait sévère. Leur désertion

vendredi 22 mai, à exploiter cette faille. Sentant venir le vent, M. Séguin a donc demandé un vote bloqué sur l'ensemble du texte (article 44 alinéa 3 de la Constitution) : cette procédure permet d'éviter un vote sur chaque amendement, les députés ne se prononçant on'à l'issue de l'examen du texte par un vote unique. En outre, seuls sont acceptés les amendements proposés ou approuvés par le gouvernement. N'ayant pas saisi la finesse de la mancuvre, M. Jean-Marie Le Pen a demandé en riposte la vérification du quorum, c'est-à-dire la vérification de la présence dans le palais de la majorité absolue des membres de l'Assemblée nationale (289 députés), indispensable pour

Le président de séance, M. Alain

couloirs, il devait également protester en dénouçant l'absence, sclon lui « scandaleuse » de la majo-rité dans l'hémicycle « pour parler d'un texte qui intéresse pourtant 800 000 personnes ... Pour animer la séance, le ministre donné à la représentation nationale

la primeur des chiffres de l'emploi pour le mois d'avril : « Ils font appa-raître une baisse du nombre de demandeurs d'emploi inscrits en fin de mois à l'ANPE en données brutes ou corrigées des variations saisonnières. » M. Séguin a estimé qu'après des mois encore difficiles, la courbe devrait s'infléchir « d'une manière décisive dans les derniers

mois de l'année ». La défense par le Front national de la préférence nationale pour l'emploi a douné lieu à quelques algarades avec les députés socialistes. « Vous devriez vous rappeler qu'il y a un demi-siècle, la haine de l'étranger a mis l'Europe à feu et à sang » a lancé M. Michel Coffineau (PS, Val-d'Oise). «Les socialistes sont maîtres dans l'art de la propagande et, de mon point de vue, ils ne se différencient guère des nationaux-socialistes », lui e répondu M. Christian Baccheront répondu M. Christian Backerous (FN, Nord). D'autre pari, le ministre a accepté un certain nombre d'amendements : notamment celui présenté par le rappor-teur, M. Jean-Pierre Delalande (RPR, Val-d'Oise) qui tend à pénaliser les entreprises qui pratiquent Richard (PS, Val-d'Oise) devait les licenciements - secs », au lieu de

M. Philippe Séguin, s'est retrouvé pratiquement seul dans l'hémicycle pour défendre son texte. D'autre part, il a annoucé que les chiffres de l'emploi pour le mois d'avril enregistraient une baisse des demandeurs d'emploi inscrits à sser cette demande qui n'avait recourir aux préretraites : « en car de licenciement économique d'un retraité àgé de de plus de 55 ans auquel une préretraite n'aura pas été proposée, l'entreprise devra

opposé au projet, le groupe socialiste, préférant, quant à lui, s'abstenir. Une fois encore, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, M. Philippe Séguin s'est returné partieurement.

verser à l'UNEDIC une somme égale à trois mois de salaire » a expliqué M. Delalande, Le gouvernement a également national aggravant les peines infligées aux employeurs de travailleurs émnigrés en situation irrégu-

PIERRE SERVENT.

• M. Juquin dénance le « colonielisme mafinso » en Nouvelle-Calédonie. – La chef de file des communistes rénovateurs, M. Pierre Juquin, a porté des accusations extrêmement vives, le vendredi 22 mai à Noumés, contre le prési-dent du Rassemblement pour la Calédonie dans la République, M. Jacques Laffeur, député RPR: «Nous sommes en présence d'une situation coloniale d'un genre partisratation contrate à un genre perde-culier que j'appellerais un colonia-lisme matioso (... Les intérêts qui sont défendus ici na sont pas les imérêts de la France mais les intérêts de M. Lafleur. » M. Juquin a égale-ment souhaité que la Cour des comptes se penche sur la gestion du Congrès du territoire que préside M. Dick Ukeiwé, sénateur RPR, qui devrait coûter à l'Etat, selon lui, de 6 à 8 milliards de francs CFP. M. Juguin a enfin demandé la constitution d'une commission d'enquête parlementaire sur « la mise en place » en Nouvelle-Calédonie « d'une structure comparable à

## LIVRES POLITIQUES, par André Laurens-

U'A-T-ELLE à nous dire, Michèle Rocard, épouse de Michel, dont la pré-sence, si forte bien que distanciée, se manifesta « au four et au moulin », titre de l'ouvrage qu'elle vient de publier ? Son sujet n'est point sa célébrité de mari, on s'en doute, car ce n'est pas le genre de la maison, mais tout simplement elle-même : sa vie en tant que femme exerçant un métier, ayant des enfants et pertageant la vie d'un monsieur connu pour son action dans un domaine plutôt méconnu.

Pour en venir là, Michèle Rocard est sortie d'une réserve ombrageuse qui ne l'a pas tou-jours servie dans ses rapports avec les contraintes médiatiques avec les contraintes médiatiques de la renommée. Il faut dire qu'elles sont lourdes, ces contraintes et qu'en plus M. Rocard a, comme l'on dit, son caractère. « Inutile de nier que je suis un peu raide », écrit-elle à propos de l'exercice de sa profession (elle est enseignante en sociologie).

Au moins a-t-elle le mérite de s'exprimer sans détours et, au terme d'une entreprise dont la nécessité ne lui apparaissait pas évidente, outre la clarté qu'elle a pu y trouver pour elle-même, ses lecteurs découvriront que Michèle Rocard — avec un « e » — axiste, et qu'elle gagne à être connue, des lors qu'elle accepte de se montrer. C'est une femme de son temps, qui parie avec humour mais sans dénsion et, pour autant qu'un homme puisse en juger, avec justesse de ses problèmes et de ses contradictions, dans son métier comme dans la cohabitation conjugale, dans ses rapports avec la politique et avec la notoriété. Elle a un regard très personnel qu'aiguise sans doute sa compétence professionnelle.

Si elle n'appartient pas à l'espèce politique « sinon par mariage », elle vit avec elle, e, solidaire et témoin pricette familiarité et ce détachement que lui procure une situation originale : elle est très impliquée à travers l'action de son mari, sans l'être totalement. Ses remarques sur la transparence de le politique, qui en vaut bien d'autres, sur la gestion des partis, le poids des appareils, le sort des épouses de diplomates République, la pression des médias, par exemple, ne man-

Regards de femmes

quent ni de finesse ni d'authenti-

Enchanté de vous connaître, Michèle Rocard, et s'il vous arrive, comme vous en avez envie, de paraître sans votre chignon, ou « habillée n'importe comment », ou si l'on vous surprend à ne pas sourire dans l'autobus, on ne vous en voudra

N attendant, voici de quoi vous laisser perplexe : « Le métier de femme de député n'est pas enviable. Celui de femme de chaf d'Etat ne vaut pas mieux. Mon mari a été chel de l'Etat pendant six mois (1). Au début, cela m'a amusée : les trains spéciaux, les petites filles à bouquets, les braves gens

les trottoirs pour vous applaudir, cele distrait. A la longue, c'est fastidieux. Au bout de six mois j'en avais assez. Et pourtant mes obligations n'étaient pas aussi astreignantes que celles de la femme d'un président de la République. »

C'est Suzanne Bidault, femme de Georges Bidault, qui parle, ou plutôt écrit. Venant d'un tout autre horizon et d'un passé poli-tique encore proche, elle promêne un regard aigu sur les serviteurs et les servitudes de la République. Elle a de fortes convictions et du style ainsi qu'elle l'a prouvé dans ses recueils de souvenirs. En voici un nouveau dans lequel elle revient sur sea débuts difficiles de femme diplomate, dans un enviremne appensite, dans un environnement misogyne, sur la
période de la Résistance et de la
Libération, sur son mariage,
troublé par un conseil des minietres, sur ses voyages et sur ce
qu'elle appelle sa seulliceme losstance, contre le gaultisme, lors-que celui-ci achevait avec l'Algé-rie la décolonisation de l'ex-empire français.

On la retrouve avec ses passions, ses rancunes et son humour qui lui fait écrire à propos de son mariage avec le ministre des affaires étrangères : « Le bruit a couru assez long-temps que ce ministre novice avait bien eu de la chance d'avoir épousé une femme qui était de « la partie » et pouvait le guider. Il n'y a pas d'erreur plus grossière. Georges Bidault, était infiniment plus diplomate que moi, qui serais plutôt douée pour le métier de préfet de police. »

\* Au four et un moulin, par Michèle Rocard. Albin Michel, 257 p., 78 F.

\* Souvenirs, par Suzanne Bidault. Ouest-France, 160 p., 70 f.

NDLR: Georges Bidault a dirigé le gouvernement provisoire de la République de juin à décembre 1946, après le départ du général de Gaulle et avant le vote de la Consti-tution de la 1V République.

Pas de chance, sous on apprécie m la ligne de la nouvelle





••• Le Monde • Dimanche 24-Lundi 25 mai 1987 7.

Pas de chance, sous cet angle on apprécie mal la ligne de la nouvelle Audi 90.

Nouvelle Audi 90. Vous en saurez plus dans quelques pages. Aud

M. Rocard se déclare par VI. Reagan

Miles Secretary of the part of

UES. par André Laure

## Société

## Le procès de Lyon

### « C'est difficile de faire le tri »

## Le bloc-notes de trois lycéens

LYON

de notre envoyé spécial

Vendredi, dixième audience. Tout la prétoire ploie sous les mots mples de M= Lagrange. Les larmes piquent les yeux. Eléonore, seize ans, bloque ses mâchoires, enfoncée dans la chaise. Emmanuel, dix-sept ans, tourne son stylo entre ses doigts, le regard fixé sur e sol. Laurent, dix-neuf ans, tente de prendre en notes la déposition de celle qui fut, à l'âge de treize ans, une enfant martyre entre les pattes de Klaus Barbie.

Clap I Première... Il y a une semaine, ces trois lycéensreporters étaient de retour, pour deux heures, dans leur bahut, le compte. Pour reconter le procès Barbie dont ils sont les témoins grâce à Antenne 2. Derrière la porte de la salle 216, Emmanuel avait juste ou le tempe d'annoncer la couleur : « En olus des audiences, on a mené notre enquête en interrogeant les per-sonnes impliquées dans ce procès, les avocats comme les témoins. » Eléonore avait reconté ses impressions : « A ma droite, se trouve

grand chroniqueur judiciaire. En face Mª Vergès, sûr de hii, Barbie, criblé de flashes, celui qui a tué tant de personnes innoce Quelque chose me trappe, il sem-ble sourient, posé. » Respectueux de la caméra d'Antenne 2 qui ourne, tout le monde écoute. Puis se fait un silence.

Des questions ? Quelles questions ? Les élèves de Première B e une classe d'un niveau honnête », dit le censeur - s'observent. Et puis cela part, rapide, incisif, polé-

«Est-ce qu'il sera jugé coupable ? », demande un jeune d'origine lactienne.

Laurent : « Ben, on peut pes répondre tout de suite. »

Le même : « Pansez-vous que ce procès est une vengeance contre le

- Non, c'est pas une ven

- Mais, quarente après, qu'estca que ca peut faire qu'il meure en

- Et lui, qu'est-ce qu'il a fait aux vieillards et aux enfants ? »,

Un élève de seize ans : « On n'a pas besoin de Barbie pour ce procès, surtout si c'est un procès sur les crimes contre l'humanité. » Laurent s'insurge : « Mais alors,

on oublie tout ? a L'élève : « Tu l'as vécue, toi, la

- Ah I bon I jette Laurent. Toi, quarante après, c'est l'oubli. - Les choses ont évolué,

- Pas Barbie. Barbie n'a pas évolué. Ce qu'il faut savoir c'est

### Comme des pros ou presque

ile sont trente-six dans cette e où l'on étudie beaucoup l'économie, cinq heures par semaine, et, quatre heures l'histoire et la géographie. Il y a eu seu-lement une quinzaine de volontaires pour participer au projet de Richard Michel d'Antenne 2, qui a voulu « saisir le regard des seizedix-neuf ans sur l'époque des années 1940-1945 et les sortir

Eléonore, Emmanuel et Laurent ont été retenus parce qu'ils n'avaient pas d'opinione extrêmes, ni toutes faites. « Ce ne sont pas les plus brillants », dit leur professeur d'histoire, mais ce sont de « bons élèves ». Ils savent prendre des notes, faire une synthèse. Ils se sont plongés dans le procès Barbie comme des pros, ou pres-

Laurent a filé à la bibliothèque de la Part-Dieu ingurgiter les doequestion. « Beaucoup d'articles se recoupaient. » Il ne s'est pes arrêté à la carrière SS de Barbie mais a cherché à comprendre sa « deuxième vie », sous la coupe des services américains, après guerre, puis en Bolivie.

Eléonore a eu moins de chance. Elle a interrogé son libraire à Eculty, qui ful a répondu que les éditeurs n'avaient rien publié... Elle s'est rabattue sur quelques journaux:

les dates. » La seconde guerre mondiale ne figure pas au programme de première.

Emmanuel, lui, a lu la presse, regardé la télévision et découvert, dans un livre de la bibliothèque de ses perents, le rôle de Jean Moulin. Mais, surtout, le procès les a bluffés. Une semaine, quinze jours après la première audience, ils

nt seulement à se repérer. Qui est qui ? Qui fait quoi ? « On a étá submergés par les effets d'audience, emigue Emmanuel. C'est difficile de faire le tri. » En fait, plus qu'un procès, ils réclament une leçon d'histoire et s'y retrouvent depuis que les victimes déposent à la barre. Ils ont oublié Barbie, e un vieillard qui s'en fout,

un läche, commente Laurent. Je l'aurais cru plus digne. Il est enous de tout. En restant es ter à son procès, il aurait été un nazi pourri, mais un nazi jusqu'au lis ont rencontré les principaux

témoins avant qu'ils ne déposent. grage de Mª Lise Lesèvre, ils se rappellent précisément et avec émotion de Mª Edith Klebinder, qui a accompagné les quarante-quatre enfants juifs de la colonie d'Izieu au camo d'extermination d'Auschwitz, Avec elle, ils sont allés se recueillir devant la grosse bătisse campagnarde d'Izieu, dans l'Ain, sur les contreforts du Jure. « C'est un endroit superbe, paumé, complètement isolé, raconte Emmanuel. Il y a forcément eu dénonciation. »

Toujours avec une équipe technique d'Antenne 2, ils ont aussi nterviewe Mª Serge Klarsfeld : «Un super historien, mais pes un avocat. » Et Henri Amouroux, jour nalista au Figaro, écrivain, qui leur a accordé de longues houres de

### « Vergès, Il est très fort »

Et puis il y eut Mª Vergès. Un entretien préparé fébrilement par les trois lycéens pour faire le poids. Emmanuel marmonnait avant la rencontre : «Il va nous baladar.» Ils le furent. Fascinés, soufflés.

raconte Laurant. Tout le monde le décrit comme quelqu'un d'assez dur. Or il est courtois, vraiment sympa. Si tu veux, il a une méthode un peu particulière. C'est un avocat...» « il te pousse dans tes retranchements, coupe Emma-nuel. A un moment, sur la guerre d'Algérie, on était obligé de lui répondre par oui ou par non. Voulait-on ou pas amnistier les crimes, les tortures commis en Algérie ? On a été forcé de répondre non. On était coincés, il nous a

eus. » « Il est très fort. C'est pour

Dans la classo de première B, personne ne songe à demander quels sont précisément les crimes reprochés à Barbie ni ce que fut, dans son détail, l'affaire d'Izieu. En revanche, six élèves se sont inter-rogés sur la stratégie et la personnalité de Mª Vergès, qui savoure, jour après jour, son courrier en début d'audience.

Pour Laurent et Emmanuel l'avocat de Klaus Barbie, quoi qu'ils puissent en penser, reste la personne qui marquera le procès. Eléonore, elle, panche pour une victime, Mª Edith Klabinder. Tout de même, ils n'oublient pas la leçon de M= Sabina Zistyn, qui fut la directrice de la maison d'Izieu : e Quand elle nous a parlé, raconte Béonore, j'ai eu l'impression que c'était en amie, au'elle nous donmandé, c'était super émouvant, de ne pas nous laisser embrigader, de ne nas nous fourvoyer, qu'il y avait eu trop de morts au nom des idéo-

« Elle nous a vraiment cloués avac son e plus jamais ça », dit

### LAURENT GREILSAMER.

♠ L'enquête-reportage sera diffusée sur Antenne 2, les lundi 25, mardi 26 et vendredi 29 mai, à 14 h 30, dans le cadre de l'émission « Ligne directe ». Ce reportage € Trois lycéens face à Barbie », réelisé sous la direction de Richard Michel, sera suivi chaque fois d'un débet dont les invités seront successivement Henri Amouroux, Pierre Durand et Beate

### Vu d'Alger

### «Tout comme Bigeard, Massu, Begin et Le Pen...»

ALGER de notre correspondant

La conférence donnée par Me Jacques Vergès à Alger, le 1<sup>st</sup> avril der-nier, devant un présoire d'avocats algériens (le Monde du 3 avril) a été bien entendue. Traitant du sujet « Les crimes contre l'humanité, un alibi », il avait à l'époque établi des parallèles entre le nazisme, le colo-nialisme et le sionisme. Ses propos avaient été repris in extenso dans

deux numéros de Révolution afri-caine, l'hebdomadaire du FLN, à la fin d'avril. Ils servent maintenant de trame aux articles que la presse algérienne consacre au procès de Klaus Barbie. · Les chefs d'inculpation retenus

Les chefs d'inculpation retenus contre lui nous renvoient inévitablement aux rares familles algériennes qui, au lendemain de l'indépendance de notre pays, avaient tenté d'engager une procédure contre des officiers français coupables des mêmes atrocités contre des résistants algériens », écrit l'hebdomadaire Algérie-Actualités, qui souligue que « la justice française avait rejeté ces plaintes », car les faits « étaient couverts par une amnistie déclarée dès la fin des hostilités ».

« Klaus Barbie avait torturé à

«Klaus Barbie avait torturé à mort des résistants français, dont le célèbre Jean Moulin, comme Bigeard avait torturé à mort des résistants algériens, dont Larbi Ben M'Hidi, qui fut - suicidé - d'une M'Hidi, qui fut « suicidé » d'une manière monstrueuse. (...) Klaus Barbie avait déporté des enfants et des civils, au temps où la France pliait sous le joug allemand, comme Bigeard avait massacré des dizaines d'enfants, de femmes, de vieillards au temps où l'Algérie luttait pour se libèrer du joug français », poursuit l'hebdomadaire, qui se demande ensuite si de tels procès auraient en lieu si Klaus Barbie avait « perpétré ses horreurs » dans avait - perpétré ses horreurs - dans

n'importe quel pays du tiers-monde. Algérie-Actualités estimo que, dans ce cas, l'officier nazi aurait bénéficié du « statut privilègié des militaires de haut rang - ayant accompli « consciencieusement leur accompli «conscienceisseme leur mission en temps de guerre, au même titre que Massu, qui coule une retraite dorée, et Bigeard, qui consacre ses vieux jours à composer consaire ses vieux jours à composer une prose douteuse en s'offrant le luxe de falsifier l'histoire». Ou cacore « au même titre que le psy-chopathe Le Pen, qui vient d'annoncer sa candidature pour l'élection présidentielle, afin de libérer la France des envahisseurs maghré-

· Peut-être auralt-il achevé sa carrière en apothéose, comme Begin, qui avaît obtenu le prix Nobel de la paix après avoir massacré des milliers d'enfants, de femmes, de vieillards à Deir-Yacine et dans plusieurs localités de la Palestine occupée, du Liban, de la Palestine occupee, au Liban, ae la Syrie, de la Jordanie et même de la Tunisie », s'interroge l'hebdoma-daire, avant de conclure que « vic-times du nazisme, Begin, Bigeard, Massu, Le Pen et les autres n'avaient pas trouvé mieux que de pratiquer les méthodes dévastatrices de leurs bourreaux en Algérie et en Palestine : fours crématoires, camps de concentration, tortures, tueries massives, destructions ».

### Les médias français mis en cause

Sans rendre compte non plus du procès de Lyon, l'hebdomadaire du parti, Révolution africaine, se livre au même amalgame, « Sur ce chapitre des apparentements honteux nous avons aussi nos Barbie et nos Himmler », écrit Révolution africaine, qui considère que « M. Papon, comme émule de Klaus Barbie, a bien appris la leçon. Les Bigeard, Trinquier, Degueldre, Godart, Sergent et autres Argoult, qui constituaient le brain-trust de Massu, n'ont rien à envier, côté lugubre, aux pires Schutztsaffel » (SS), poursuit l'hebdomadaire, en s'interrogeant : « La France juge un criminel, mais qui jugera les

Le procès Barbie est également l'occasion pour le rédacteur en chef d'Algérie-Actualités de donner un coup de griffe aux médias français, rarement épargnés du reste par la presse algérienne, étroitement contrôlée par le pouvoir. « Ce n'est pas un hasard si les grands net-works, canards et radios sont la propriété exclusive de ces hommes, les juifs, qui attisent dans l'amal-game le scandale et l'histoire. Au Nouvel observateur et à Europe 1, par exemple, on est d'abord juif avant d'être journaliste », écrit-il, avant de conclure : « Quand les critères de sélection sont d'abord d'ordre racial, il est entendu que les jérémiades, les coups de gueule et l'orientation relèvent d'abord du parti pris ».

FRÉDÉRIC FRITSCHER.

Il a décrit, aussi, l'arrivée à

## L'horreur, salle des tortures

(Suite de la prendère page.) Pour Mee Irène Clair, ce fut une première séance à coups de nerf de bœuf, suivie de bien d'autres.

Au bout de deux mois, il m'a dit: Maintenant, tu vas partir. > Elle partit; d'abord pour le camp

de Romainville, dans la banlieue parisienne, le 1<sup>er</sup> mai 1944. « Après ce que nous venions de subir, ce camp m'a paru presque un Le répit fut bref. Le 18 mai, elle

était envoyée à Ravensbrück; un voyage de cinq jours dans des wagons à bestiaux à cent par wagon, sans air, sans cau. Au bout du voyage, l'univers des tondues et des rayées, dépouillées de tout, jusqu'aux bridges ou aux couronnes en or qu'on arrachait des bouches. Et l'angoisse de la maladie les habitait toutes, assurance d'une mort immédiate, dans une infirmerie où l'on était promis à la vivisection et où s'amoncelaient les cadavres. Appuyée sur sa canne, les che-

planes, refusant la chaise offerte pour montrer la fierté qu'il y a à déposer debout à quatre-vingtsix ans. M= Lise Lesèvre raconte : « J'ai été arrêtée le 13 mai 1944 par une équipe de Barbie. A ce moment, je ne l'ai pas vu, lui; je ne l'ai aperçu pour la première fois qu'à l'école de santé militaire, avenue Berthelot, où il avait son siège. Je travaillais pour la Résistance et j'avais sur moi, malheureusement, un pli destiné à un agent de liaison surnommé Didier. Il voulait que je dise qui était Didier. »

Lise Lesèvre fut pendue par les poignets, bras écartés, respiration coupée. • Cela, dit-elle, s'est repro-duit plusieurs fois. Comme il n'obtenuit rien, il m'a dit : « On va chercher ton mari et ton fils et tu parleras. » Je les ai vus arriver l'un et l'autre un peu plus tard. Ce fut le moment le plus pénible, et cela a recommencé : « Qui est Didier ? Où est Didier? >

Elle a connu la baignoire où l'a plongée « une grande brute qui me pinçait le nez pour me forcer à ouvrir la bouche». Elle a vu Barbie au bout de cette baignoire, donnant des ordres. Il y eut ainsi dix-neuf séances. Elle a vu aussi des torturés ramenés devant Barbie, déposés sur le soi : « Il retournait le visage de la pointe de sa botte. Si c'était un juif, il écrasait sa botte sur le visage. -

On la conduisit finalement devant un tribunal militaire - où il n'y avait pas de SS -. Elle fut, là, condamnée à mort et l'un des militaires lui dit: «Je vous félicite pour votre cou-rage. » Ce n'était pourtant pas fini. Le 11 mai, furieux, Barbie la sortait de nouveau de sa cellule pour un nouvel interrogatoire. « Je me suis retrouvée dans une

ièce, nue, attachée sur une chaise. Il est venu me montrer une sorte de fouet avec une boule hérissée de pointes, commandées par un res-sort. Ils se sont mis à me frapper, je ne sais combien de temps, se relayant, en buvant de la bière ou du rhum. Quand j'ai repris connaissance, je me suis retrouvée dans un salon élégant où j'étais installée dans un jauteuil. Et Barbie, agenouillé à côté, gentil comme tout, me félicitais pour mon courage, mais en ajoutant qu'il finissait toujours par faire parler et qu'il valait mieux que je le sasse tout de

Comme Lise Lesèvre s'y refusait, il appela ses hommes en criant:
- Emmenez-moi çà, je ne veux plus

Ce fut Romainville, ce fut Ravensbrück à nouveau décrit. Le mari et le fils de M= Lesèvre ont fini, eux, à Dachau, pour y mourir.

### < Cette vieille décatie »

lci s'est situé un incident. «Savez-vous ce que Barbie a dit après que vous ayez été confrontée avec lui? - demanda M. Serge Klarsfeld. Et il lut, tiré d'une déclaration faite par Me Vergès dans le dernier numéro de VSD, ceci : « Quand Barble a vu cette vieille décatie, il m'a dit : « A son age, elle a autre chose à » faire qu'à venir ici : rester chez elle, par exemple. » Il a raison. Quand on a vraiment souffert on s'enferme et on se tait au lieu de trainer sur des béquilles devant

Me Vergès accusa le coup. Il ne put sur le moment que dire que, s'il y avait des observations à faire à son sujet, c'était au bâtonnier de les lui faire. Puis : « En quoi d'ailleurs peut-on assimiler cette personne dont il est auestion dans

l'article à M= Lesèvre? - Il ajouta qu'il avait d'ailleurs adressé une lettre à Jean-Pierre Chabrol, auteur de l'article qui rapporte les propos. Moyennant quoi, à la demande de Me Roland Dumas, qui est l'un des avocats de M. Lesèvre, le président, André Cerdini devait ordonner que ce texte singulier soit versé au dos-

Mee Ennat-Vitte, quatre-vingtdouze ans, dépose. Dans son fauteuil d'infirme qu'ont porté jusqu'à la barre des témoins six gardes, elle fait face à la cour. Et, en raison de sa surdité, c'est un huissier qui est chargé de lui répêter à l'oreille les questions du pré-sident. Elle fut dénoncée en 1943 alors qu'elle s'occupait d'une filière de passage en Suisse pour des juis cherchant à quitter la France. Elle ne peut que répéter les mêmes pauvres mots : - Mon Dieu! quel calvaire! C'étaient des sauvages; ça cognait de tous les côtés. Ils n'avaient qu'un mot à la bouche : parlez, il faut par-

Combien d'interrogatoires a-telle subis ? « Mon Dieu I mon Dieu! au moins cinq. Ils m'ont cassé les dents en enfonçant une bouteille dans ma bouche, qui a

Elle a vu son mari amené pantelant devant elle, le menton qui lui tombait sur le thorax. A la fin, elle a entendu Barbie lancer : · C'est vous qui l'avez voulu, vous irez crever en Allemagne. Elle n'y a pas - crevé -, mais elle est restée aveugle et paralysée.

Simone Kadosche avait treize et demi lorsque, le 6 juin 1944, dénoncée comme juive par des voisins, elle fut amenée avec son père et sa mère devant Klaus Bar-

 C'était au quatrième étage, dans un bureau beige. Il est entré habillé de gris, il avait un chat dans ses bras. Je n'ai pas eu tellement peur, pensant qu'un homme qui caressait un chat ne nouvait pas être trop méchant. Il est allé d'abord vers mon père, l'a regardé sans un mot des pieds à la tête; il est venu ensuite vers maman et, finalement, vers moi. Il m'a caressé la joue, me disant que j'étais jolie. Il a demandé à ma mère : vous avez d'autres enfants? Comme elle répondait: oui, ils sont à la campagne, il a voulu avoir les noms, les



LISE LESEVRE

adresses. Il a posé le chat. Il est revenu vers moi et, brusquement, a défait la résille qui retenait mes cheveux pour empoigner ceux-ci brutalement, me tirant en arrière, et j'ai reçu alors une paire de claques magistrale, la première de ma vie. .

### Un mort, un pen plus de place dans le wagon

Plus tard, ce fut autre chose : les coups de matraque, les coups de pied. Simone Kadosche, jetée à terre, relevée par les cheveux, a subi, durant sept jours, ces supplices. Au bout du compte, Barbie mit la sille devant la mère en criant : « Voilà ce que tu en a fais en ne voulant par répondre ! - La suite? Drancy, Auschwitz. Simone Kadosche dit: • Déjà, voyez-vous, par la façon dont nous étions transportes, on faisait de nous des gens différents, des gens qui en arrivaient à être heureux de la mort d'un de leurs compagnons, car le corps évacué, cela leur saisait un peu plus de place dans le wagon. »

Elle a raconté, elle aussi, la grande évacuation d'Auschwitz le

19 janvier 1945 devant l'avance des armées soviétiques. - Nous sommes partis vingt-cinq mille pour arriver seulement deux mille vivantes à Ravensbrück. -

C'est dans ce chaos, dans cette misère, qu'elle a reconnu un jour son père. « Le SS qui était là m'a dit: - Tu le connais? - Je lui ai dit: - Oui. - - - Eh bien, va l'embrasser. . Et c'est alors qu'il lui a tiré une balle dans la Le 20 juillet 1983, elle a été

confrontée avec Barbie à la prison Saint-Joseph et a déclaré le reconnaître formellement. Lui répondit alors ou'il n'en avait aucun souvenir, ajoutant : - Si je vous regarde, c'est que, lorsqu'on est en prison comme moi depuis neuf mois, il est toujours agréable de regarder une femme. •

· Ce jour-là, dit Simone Kadosche, j'ai considéré que j'ai été insultée par Klaus Barbie. »

Michel Stourdze a connu un sort comparable à celui de M. Srul-Kaplon. Ils habitaient, l'un et l'autre, Lyon. Ils y furent arrêtés chacun de son côté. en 1943, dénoncés comme juifs; amenés devant Barbie, ils ont gardé le même souvenir de cet homme + plutôt petit, tapotant sa botte avec sa cravache, sanglé dans son uniforme ». Même souvenir aussi de la paire de gifles - à tout casser - par quoi il commencait à se manifester.

A M. Stourdze, Klaus Barbie a dit : « Cochon de juif. tu finiras dans les mines de sel. » A M. Kaplon, tenu pour terroriste et invité à désigner d'autres résistants, il a lancé: « Si tu ne parles pas, tu ne resteras pas vivant. »

M. Stourdze a ajouté ; « Il n'est pas nécessaire peut-être que je vous dise ce que fut ensuite notre calvaire à Montluc. Mais je voudrais vous exposer ce que ces femmes entendues avant moi n'ont pas dit par pudeur. -. Et il raconte alors, dans le détail, les misères de la promiscuité.

Auschwitz, via Drancy. . On nous a emmenés dans une baraque et on nous a dit qu'on allait nous apprendre l'obéissance. Vingtcing fois de suite, il a fallu sauter dans les châlits, en redescendre au sifflet en retirant son bonnet pour se mettre au garde-à-vous. Parmi nous, il y avait un jeune musicien qui était toujours le dernier; à la fin, ils l'ont roue de coups, et, pour sinir, un SS lui a écrasé la gorge sous sa botte. •

Lui-même, pour s'être décou-vert trop tardivement devant un autre SS, quelques jours plus tard, s'est vu casser sur les reins un manche de pioche. - J'ai pu m'en remettre, mais c'est pour cela que je porte aujourd'hui une prothèse qui me maintient la nuque et que mes deux jambes ont été longtemps paralysées. Mais je ne me plains pas, car je suis là pour témoigner de tous ces crimes contre la dignité

### Pour l'enseignement des générations à venir

Et ce fut encore le récit complet de l'évacuation d'Auschwitz, de cette marche forcée où celui qui tombait recevait une balle dans la tête. Elle a conduit M. Stourdze à Mauthausen, d'où l'on est reparti parce que le camp était complet, à Orianenburg, à Flossenburg. Il a empilé les morts, il a connu les douches brûlantes suivies de stations dans la neige, avant d'échouer à Dachau, que les troupes américaines devaient libérer en avril 1945.

· Voilà, a-t-il conclu, l'enfer où Barbie nous a envoyés, d'où il savait que nous ne devions pas revenir. Il fallait pour lui que les juifs disparaissent. Je ne suis pas ici dans un esprit de haine et de vengeance. J'ai été confronte à lui. C'est à son regard, à son rictus, que je l'ai reconnu, revu comme il était alors, heureux et sier de nous humilier. Mais c'est vous qui êtes les juges. Moi, je ne dénonce les crimes que pour l'enscignement des générations à

JEAN-MARC THÉOLLEYRE.

and the second second second

Dommage, a ce

Mais au mo

and August 1944

The state of the state of





Dommage, à cette distance vous ne voyez toujours rien de la nouvelle Audi 90.

Mais au moins, vous êtes sûr que c'est bien elle.

Begin et Le Pen...



Nouvelle Audi 90. Vous en saurez plus en tournant la page. Audi



### A la cour d'assises de Paris

### Sans circonstances atténuantes

René G. était cuisinier à Paris, loin de Pointe-à-Pitre où il est né en 1962. Un soir de décembre 1985, il a passé une soirée avec des amis, au cours de laquelle il a trop bu, trop fumé de haschich.

En rentrant chez lui, un désir impérieux d'avoir des relations sexuelles le prend et il viole sa mère. Elle en gardera des traces psychiatriques indélébiles.

René G. a été jugé mercredi 20 mai par la cour d'assises de Paris, qui a siégé à huis clos. Les jurés ont pris connaissance du rapport des experts, qui ont souligné « d'importantes tendances schizoïdes », sans pour cela conclure à la démence, comme dans d'autres cas récents (le Monde du 24 février). Ils ont hésité, estimant qu'il s'agissait d'un cas limite: «the border line», (la limita, selon la terminologie des

PDG d'une agence

de publicité

M. Pierre Homsy

est placé

sous mandat de dépôt

abus de biens sociaux. On reproche-rait à M. Homsy des détournements

portant sur environ 20 millions de francs, effectués par le biais de fausses commissions et d'études de

M. Pierre Homsy est présiden

directeur général depuis 1978 de l'agence Homsy-Delaiosse et Asso-

ciés, devenue en quelques anné l'une des premières de France.

Affaire Villemin : arrêt

psychiatres) se contentant de noter: « Ces anomalies mentales sont de nature à atténuer largement sa responsabilité. »

Ses avocats, M= Dominique Tricaud et Bernard Liberman, avaient insisté sur ce point, mais l'avocat général, Mª Charles Michon, a demandé sept à huit ans de réclusion criminelle pour cet accusé dont les psychiatres affirmaient qu'il était « très partiellement accessible au caractère intimidant d'une sanction pénale ».

La cour d'assises de Paris, présidée par Mª Marguerite Fouret, a condamné René G. au maximum de la peine prévue par la loi pour la viol, soit dix ans de réclusion criminelle. «L'accuse a-t-il des circonstances atténuantes ? ». la cour a répondu : € Non a.

MAURICE PEYROT.

### Pour avoir abusé d'une jeune femme

### Deux policiers sont condamnés à Lille

de notre correspondant

La fête, soudain, a basculé en cette veille de Noël 1985 pour Laure D., une jeune femme de trente-cinq ans, habitant Roubaix, partie passer le réveillon avec son compagnon chez des amis dans une commune voisine. On s'amuse... puis on se dispute. Laure recoit une gifle de son compagnon. Elle s'enfuit dans la nuit vers la gendarmerie puis vers le commissariat de Comines.

Elle tombe mal. Les trois policiers de permanence ont aussi fait la fête. « Si elle ne veut pas porter plainte, tu la fous dehors... » Laure s'en va. Deux des policiers, partis à sa recherche par crainte qu'elle ne commette une bêtise, la retrouvent sous un hangar. Ils lui proposent de la ramener au commissariat. Elle refuse et part à pied vers Roubaix. Les deux policiers la rattraperont un

peu plus tard. Ils l'invitent à monter à bord de leur véhicule. C'est là qu'ils la contraindront à une fellation. Le lendemain, la jeune femme porte plainte.

Les deux policiers, Michel Declercq, quarante-trois ans, et Jean Gabriel Waryn, trente-huit ans, seront inculpés en décembre 1986 et suspendus de leurs fonctions.

Ils se retrouvaient, le jeudi 21 mai devant le tribunal correctionnel de Lille. . J'ai fait une proposition. elle a accepté ; il n'y a rien de répréhensible », dit l'un. « Je ne l'ai pas forcée, ni frappée », ajoute l'autre.

Le procureur leur reproche d'avoir profité de l'e état de détresse . d'une femme venue leur demander assistance et réclame une peine de dix-huit mois à deux ans d'emprisonnement. Les juges iront au-delà : trois ans de prison ferme avec arrestation à l'audience.

Selon ces documents, dont le plus détaille s'intitule «Réflexions et

reprise », une série d'actions étaien

propositions pour une stratégie de la

prévues, à compter du samedi 23 mai, afin de familiariser les Gua-

deloupéens avec un nouveau sigle, le

CNRG (Conseil national de la résis-

tance guadeloupéenne). D'après le texte, les responsables de l'organisation indépendantiste dissoute partaient du principe que le problème guadeloupéen revêtait trois aspetta, utilitaire sellitaire et dislograntes.

militaire, politique et diplomatique et que les actions militaires devaien

JEAN-RENÉ LORE.

### Selon la police, en Guadeloupe

### L'ex-Alliance révolutionnaire caraïbe envisageait des « actions lourdement meurtrières »

POINTE-A-PITRE de notre correspondant

Le publicitaire Pierre Homsy a été placé, le vendredi 22 mai, sous mandat de dépôt par M= Claudine Garnier, premier juge d'instruction au tribunal de Paris. On reproche à L'hebdomadaire catholique Information Caralbes annonce dans sa dernière édition que d'importants documents ont été saisis par le SRPJ M. Homsy de ne pas avoir respecté les modalités du contrôle judiciaire Antilies-Guyane lors des arresta-tions de militants indépendantistes guadeloupéens au mois d'avril derauxquelles il était astreint depuis le mois de février dernier. M. Homsy, âgé de trente-neuf ans, avait, en effet, été inculpé par nior. Parmi ces documents, les M= Garnier d'abus de biens enquêteurs auraient trouvé un sociaux, faux et usages, complicité et recel. Ces inculpations entraient manuscrit émanant de Luc Rai-nette, chef de file présumé de l'ex-Alliance révolutionnaire caratbe dans le cadre d'une information onverte par le parquet de Paris, pour (ARC, dissoute le 24 avril 1984),

en fuite depuis le 16 juin 1985 (le Monde du 18 juin 1985).

Ces documents, précise-t-on de source proche des milieux judiciaires, ont été saisis au Lamentin, à 17 kilomètres de Pointe-à-Pitre., le 24 avril, le jour même de l'arrestation d'Humbert Marbœuf et de Nicole Fréjaville (le Monde du 28 avril), enseignante parisienne, transférés depuis en France métropolitaine, sur mandat d'amener du juge d'instruction, M. Jean-Louis Buguière, chargé de l'enquête sur les vingt attentats à l'explosif commis depuis le 25 novembre

### REPÈRES

### L'ABC « révisionniste » sera révisé

Les éditions Nathan ont décidé, le le 25 juin prochain vendredi 22 mai, de retirer immédiatement de la vente un de leurs « ABC La chambre d'accusation de la du bac » consacré à l'histoire contemporaine et accusé de compor-ter des thèses révisionnistes. Ca guida avait été rédigé en 1964 par un agrégé d'histoire, M. Max Tacel et cour d'appel de Dijon (Côte-d'Or), qui a réexaminé, le jeudi 21 et le vendredi 22 mai, à huis clos, le dossier de Christine Villemin, rendra son arrêt le 25 juin prochain. La revu en 1982. Rappelant que les cour décidera soit le renvoi de M= Christine Villemin devant les guides ABC, créés il y a vingt ans, sont « connus et reconnus pour leur efficacité », les éditions Nathan assises de la Côte-d'Or, soit un nonlieu, soit enfin un supplément reconnaissent dans un communiqué que « l'ouvrage incriminé comporte, d'information qui pourrait porter notamment sur une reconstitution dens sa partie consacrée à le générale des faits. deuxième guerre mondiale, un certain nombre de raccourcis pouvant choquer » et que « leur vigilance a été défaillante en la circonstance. » Elles précisent qu'un ABC d'histoire « entièrement révisé » sera publié dans les plus brefa délais.

### Catastrophe

### Tornade meurtrière au Texas

Une tomade a détruit la petit commune de Saragosa - cent quatre-vingt-cinq habitants - dans le sud du Texas, faisant une trentaine de morts et de nombreux blessés. La plupart des victimes sont des

Tous les bâtiments ont été rasés, y compris un local où se déroulait une fête pour les jeunes devant entrer à l'école primaire. Le meuvais temps a gêné l'envoi de secours. « // ne reste plus un seul bâtiment debout », a déclaré M. David Wells, chef de la protection civile. - (AP.)

### **Anniversaire**

### Paris se prépare à célébrer Hugues Capet

M. Michel Fleury, responsable de la commission du vieux Paris, est nommé commissaire général des ntatione qui auront lieu dans la capitale pour célébrer le millénaire de l'avènement des Capétiens, a annoncé jeudi 21 mai M. Jacques

Le maire de Paris estime que cet anniversaire doit être marqué per des manifestations grand public. La plus ambitiouse sera une exposition ouverte à l'Hôtel de Ville en janvier 1988 sur le thème « Paris et ses rois ». Seront regroupés dans la grande salle Saint-Jean des moulages illustrant les gisants de Saint-Denis, des bustes du Louvre et des portraits royaux. Bref. si « Paris a grandi avec les rois, les rois grandirent avec Paris. »

A la fin du mois de septembre aura lieu sur la place de l'Hôtel-de-Ville un audiovisuel sur le thème du millénaire des Capétiens. Le volet musical de ces manifestations sera animé par des concerts donnés à Saint-Germain-l'Auxerrois, Notre-Dame et Saint-Germain-des-Prés. La Ville de Paris subventionnera égale-ment un colloque organisé les 22, 23 et 24 juin par le CNRS à propos de

 Nouveau tracé demandé pour l'A 12. - Lors de la demière réunion de la commission supérieure des sites, le ministre de l'équipe-ment, M. Pierre Méhaignerie, a demandé que soit étudié un nouveau tracé de l'autoroute A 12 dans la traversée du parc naturel régional de la haute vallée de Chevreuse. Le trace envisagé (le Monde du 29-30 mars) traversait le vallon du Pommeret, site classé, par un viaduc à deux fois

### « être d'emblée lourdement meur-trières afin de donner le ton d'une queres est réparties sur la Guade-loupe, la Martinique et « le terri-toire français». Cependant, perce qu' une déclaration de guerre (...) ne peut être faite que par un gouve nement légitime » un « gouverne-ment révolutionnaire provisoire » devait être mis en place avec une structure militaire, indique-t-on de

source policière, et dirigé par un coordonnateur « dénommé Mayo! ». Un autre document qualifié d'« important » par la police expli-que pourquoi les indépendantistes guadeloupéens de la branche dure ont choisí la lutte armée, qui ils sont, et les phases de cette lutte.

Enfin. l'hebdomadaire Information Caraibes annonce qu'une e grande opération médiatique » devait avoir lieu le 16 juin afin d'annoncer l'existence officielle du CNRG, la reprise des actions vioentes étant subordonnée pour les théoriciens indépendantistes à « des moyens en hommes (une centaine environ) et en armes suffisamment diversifiées ».

ANDRÉ LÉGER.

### **IMMIGRATION**

### Interdit aux étrangers

ROUEN

de notre envoyée spéciale

A l'abri sous les arçades du vieux Rouen avec sa moquette sombre, ses fleurs artificielles et ses serveurs appliqués, la cafétéria Flunch, fréquentés chaque jour par plusieurs centaines de clients, fait l'objet, depuis le 18 mai, d'une enquête de police ordonnée par le procureur de la République. La cause de cette investigation : plusieurs accusa-tions de « *ségrégations raciales »* à l'entrée de la cafétéria.

Tout a commencé per une rumeur persistante. Les responsables de Redio-Figue, une station locale abnimée par de jeunes beurs, recoivent en mars une série d'appels : selon plusieurs témoins, la direction du Flunch n'admet plus les immigrés à l'intérieur de l'établissement et, posté à l'entrée de la cafétéria, un « videur » opère des chobs arbitraires parmi les clients.

Les responsables de la station consultent Mª Philippe Lescène, avocat à Rouen et vice-président de la Ligue des droits de l'homme de Seine-Maritime, qui leur conseille de se rendre sur place en compagnie d'un huis-

Le 14 avril, cinq Meghrébina accompagnés de Patricia, une Européenne, se présentent donc à la porte du Flunch. Selon le constat d'huissier, la portier refoule les beurs, et laisse passer Patricia. « L'un d'entre nous à montré une carte d'identité fran-

çaise, explique Abdelkrim Mouhou, responsable de Radio-Figue. Mais le portier n'a rien voulu savoir... > Ce dernier explique que sa direction interdisait d'admettre les clients noirs ou de type arabe.

« Ces histoires sont inventées de toutes pièces, affirme le gérant de l'établissement, qui dément les rumeurs faisant de lui un militant du Front national. Aucune ségrégation n'est pratiquée à l'entrée de mon étab ment. » Le portier, un jeune Turc de vingt-quatre ans employé par une société de protection civile, affirme à présent qu'il n'a pas agi en fonction d'une quelconque appartenance raciale. « J'ai saulement refusé les personnes que j'avais déjà vues mettre la pagaille dans le restaurant. Mula il pouvait aussi bien s'agir de Blancs que de Noirs ou

La mécontentament n'en peraiste pas moins parmi les jeunes immigrés, dont beaucoup ont déserté la catétéria. Assis dans un fast-food voisin, Massimo ne se rend plus au Flunch depuis quelque temps. « L'autre jour, je me suis fait virer par le portier, et pourtant je m'y suis toujours tenu correctement. » On craint que l'affaire ne fasse têche d'huile. « Les beurs sont déjà refusés dens presque toutes les boîtes de nuit de Rouen, affirme Makhlouf, un électromécanicien d'origine algérienne, on ne saura plus où aller. »

RAPHAÈLLE RÉROLLE.

### Une quatrième «marche» en France Les Beurs en charter

Les immigrés de la deuxième génération ont sillonné la France à trois reprises. De trois manières différentes et avec des fortunes

Leur première Marche pour l'égalité, en décembre 1983, avait été un triomphe. Vivats à la Bastille et réception à l'Elysée. Ils eurent moins de succès l'été suivant, à cyclomoteur, malgré un slogan très ingénieux : « La France est comme une Mobylette; pour avancer, il lui faut du mélange ». Mais la troisième Marche – en camionnette cellelà, - en novembre 1985, devait se

confusion. Cela n'a pas découragé l'association France Plus: elle prépare un charter des droits civiques » pour l'automne prochain. Clin d'œil à M. Pasqua? C'est en avion que dix ambassadeurs de la deuxième génération - se rendront successivement, du 15 octobre au 15 décembre, à Paris, Bordeaux, Toulouse, Perpignan, Montpellier, Marseille, Nice, Grenoble, Lyon, Strasbourg,

terminer dans les polémiques et la

Lille, Rouen, Rennes et Paris. Parmi eux, cinq enfants de harkis, pour symboliser la réconciliation entre les Français d'origine algérienne.

A chaque escale, les dix « ambas-sadeurs » s'entretiendront avec les responsables politiques locaux, puis iront débattre avec des familles immigrées. Et les soirées se terminerent en musique.

« Notre objectif est de favorises l'intégration des enfants d'immi-grès, notamment leur inscription sur les listes électorales», affirme Arezki Dahmani, trente-cinq ans, professeur d'économie à l'université de Villetaneuse (Seine-Saint-Denis) et président de France Plus (67, rue de Dunkerque, 75009 Paris. tél.: 48-74-21-03).

Voyager en avion ne donnera-t-il pas des Beurs une image déformée, un air de riches ? - Pourquoi l'avion leur serait-il interdit, réplique le président de France Plus. C'est un symbole. On sort des ghettos, on

Bernaman in 124

### **EN BREF**

• Abandon d'enfants : les époux Tréhoux ont été écroués. - Daniel Tréhoux, trente-huit ans, et son épouse Monique, trente ans, le couple qui avait abandonné ses huit enfants à Lens (Pas-de-Calais) et au Beausset (Var) (le Monde du 20 mai) a été écroué vendredi 22 mai ; le premier à la maison d'arrêt de Béthune ; la seconde, qui est semble-t-il enceinte d'un neuvième enfant, à la prison de Loos-lès-Lille (Nord). Les deux époux n'ont pas avancé de motif cohérent pour expliquer leur

Trois des huit anfants sont déjà placés dans des familles d'accueil. Les autres sont encore en observation médicale, l'un à l'hôpital de Lens, les quatre autres à l'hôpital de

· Coups de feu contre deux gendarmes en Corse-du-Sud. — Dans la nuit du vendredi 22 au samedi 23 mai, entre 2 h 30 et 3 heures, des coups de fusil de chasse ont été tirés contre les façades des casernes de Peri et de Cauro, respectivement à 25 et 15 kilomètres au nord d'Ajaccio. Les dégâts sont légers, il n'y a pas eu de blessé. Cette action est la sixième visant des casemes de gendarmerie depuis septembre 1986. Elle intervient quatre jours après l'interpellation de vingt militants nation

 Suicide à la maison d'arrêt de Loos (Nord). — Majdi Maskri, vingt-deux ans, écroué depuis le 11 avril dernier pour vol avec effraction, s'est pendu dans sa callule dans la nuit du 16 au 17 mai, après avoir tenté dans l'après-midi de se donner la mort en se tailladant les veines. C'est la Fédération du Nord de la Ligue des droits de l'homme qui a

rendu cette information publique le vendredi 22 mai. Selon elle, les codétenus du jeune homme ont appelé

• Un gérant de ber écroué à Marseille. — M. Vincent Michelengeli, quarante-sept ans, qui avait tué deux hommes d'un coup de fusil à pompe - Noreddine Hadjeri et Kamel Tazrard, vingt-neuf ans, de nationa lité française - le mercredi 20 mai. vers 22 heures dans son bar Le Provençal (le Monde du 22 mai), a été inculpé d'homicides volontaires et écroué, vendredi 22 mai, à Marseille.

 Trois militants présumés du GRAPO condamnés à Paris pour trafic d'armes. - La 14° chambre correctionnelle du tribunal de Paris a condamné, jeudi 21 mai, à des peines de quatre à six ans de prison trois membres présumés du GRAPO. arrêtés à Paris le 7 janvier 1986.

trente-six ans, dont le rôle a été jugé le plus important, est condamnée à six ans d'emprisonnement dont deux avec sursis: Enrique Cuadro, trentesept ans, Manuela Ontanilla-Galan, trente-six ans, membres du Parti communiste espagnoi réunifié, sont condamnés respectivement à quatre ans et cinq ans dont deux avec

Milagros Caballero-Carbonnel

Le 7 janvier 1986, la police avait trouvé, gare de l'Est, dans une consigne, les valises des trois personnes contenant plusieurs armes et des faux documents administratifs.

• RECTIFICATIF. - C'est par erreur que nous evons désigné (le Monde du 23 mai) M. Jean Pierre-Bloch, lauréat du prix d'honneur du Courage quotidien, comme ancien président de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme ; M. Pierre-Bloch est, en effet, toujours président de la LICRA.

### L'ASIE, LE PACIFIQUE LES INDES, L'AUSTRALIE ALADAN INTERNATIONAL



Vous voulez

### **VENDRE OU ACHETER ALADAN INTERNATIONAL**

Bureaux: Hongkong, Singapour, Paris contactez-nous Paris : Patrick DUGAS - 45-00-64-32 - Télex 620.911



 $\mathbf{Z}$ 



Le PSORIASIS

(Publicité) -

est-il votre problème?

Nous avons la solution Ecrire P.O. Box nº 35014 28080 MADRID (Espagne)

••• Le Monde • Dimanche 24-Lundi 25 mai 1987 11

Si vous arrivez vraîment tôt chez votre concessionnaire, vous serez peut-être le premier à découvrir la nouvelle Audi 90,

Nouvelle Audi 90. Aujourd'hui chez V.A.G, le réseau Volkswagen et Audi. AUDI



Interdit aux étrangen

to the color of th Outside State (Cash And the second s : . 7 1"1 '9 '9 tang 7.64 1.5 Mg Was the sent Contract to the delication of Markett F Same THE POWER OF

Gestrieme emarche en fin Les Beurs en charter

e a film family - 1 total 29,2% (**1723) (#15** 1 : 122 354 564 Section 1.

LEPACIFIQUE

Le cycle baroque de S

L'ambiron fait quantità

Persona qui a per let le la mer de diction chance

La vi

de Jean-C

C'est to recentant differ qui voint ereselle pier faul deux acre profes exercit pie récharife à la brest de les rich, cut unes fair les les

this, the want the terminal of the pilotes are the spilotes are the spilot

Purch que Sai lacrare que de concert pius d'inde, qui un consent la manté à la company parce que la la company de la la company que la la company de la com

l'hours ? à ca pins

querents-circi are, dess toire angular spi ant to

tatic tout d'abord, min

Eurydice à demi

l'apprend dans a

CHESTLET BEST CE CE

quelques trêsors du Tibet (au Muséum national d'histoire naturelle) et l'architecture tibétaine (au musée Guimet). Un livre brosse un portrait inédit du dalaī-lama.

Au Muséum d'histoire naturelle

### Trente-neuf tanka

Certes, on sait encore peu de choses sur la préhistoire tibétaine, Mais les poteries néolithiques trouvées à Karu (dans l'est du Tibet) en 1979 montrent l'habileté de leurs fabricants : les formes sont élégantes et les décors, faits de fines incisions, sont léger, et gracieux.

Un soutien d'entablement provenant du Jokhang et datant du VIIº siècle de notre ère atteste des contacts artistiques entre le Tibet et le Népal, à cette époque loimaine. La chapelle reconstituée, avec un autel en bois sculpté et doré et des objets de culte, rutile du rouge obligatoire en un tel lieu. Un casque de parade rappelle le roi Songtsen Gampo, auquel la tradition l'attri-bue. Superbe est aussi le casque ouvragé en or et argent qu'un empe-reur mandchon de Chine fit déposer en 1757 devant la statue de Tsong Khapa (le fondateur de la secte de Bonnets jaunes) du monastère de Ganden, endommagé par les bom-bardements de 1959 et réduit à l'état de raine - comme plus de 80 % des sanctuaires et monuments tibétains - pendant la révolution culturalie.

Les statues et statuettes de divers dicux, déesses et bouddhas, les vases, les lampes à beurre, les instruments de musique, les objets du culte, les bijonx, tout éclate de l'or le Dive brillant.

Le Muséum expose aussi trente-neuf tanka choisis par les milliers existant au Tibet, mais malheureu-sement pes parmi les plus anciens, Tanka (ou thangka), en tibétain, signifie «image que l'ou roule». Ce sont effectivement des panneaux de tiasu de coton ou de soie, parfois de Danier, sur lesquels, sont peints. papier, sur lesquels sont points, brodés, ou réalisés par application d'étoffes variées, des dieux, des bouddhas, des scènes des croyances et des mythes tibétains, des schémas médicaux ou scientifiques. Chaque représentation obéit à des règles très strictes. Les panneaux sont encadrés de bandes de brocart et doublés de tissu ou de papier. Des bâtons cylin-driques sont fixés aux bords supétissu ou de papier. Des bâtons cylin-driques sont fixés aux bords supé-rieur et inférieur. Chaque tanks est

chinoises contre l'invasion de

l'Afghanistan per l'armée rouge on celle du Cambodge per l'armée viet-namienne a permis à Pékin d'amas-

ser un capital de sympathie impor-tant auprès des Occidentaux méfiants envers les conquêtes mili-

taires opérées sous couvert de « libé-

étroitement roulé sur le bâton inférieur pour être rangé ou transporté. Avant d'être utilisé à des sins culturelles dans un sanctuaire ou une habitation, le tanka doit être consa-cré par des moines qui viennent réciter les prières appropriées.

Au Muséum, ces tanks out des couleurs un peu trop fraîches, mais on peut apprécier leur extrême finesse. Les paysages, en vue cava-lière, sont pleins de détails char-mants. Les personnages minuscules qui les meublent sont dessinés avec une précision incroyable et une cocasserie pleine d'humour.

Tout différents sont les tanka cosques. Les peines infligées aux damnés ressemblent beaucoup à celles représentées dans les Jugements derniers peints pendant notre Moyen Age. Mais le tableau du développement de l'embryon humain, depuis la conception jusqu'à l'accouchement, est très pro-bablement sans équivalent chez nous. Tout comme la figuration des canaux du corps humain qui sont les fondements des processus vitaux.
Tout comme les points de « Moxa »,
nne méthode thérapeutique qui
n'utilise pes les aiguilles de l'acupuncture chiaoise mais de petits
ches d'armoise aux consuments cônes d'armoise qui se const

† Muséum national d'histoire naturelle, Jardin des Plantes, galcrie de boranique (entrée par la rue Bufion, Paris5°). Ouvert jusqu'au 31 octobre tous les jozza, sast le mardi, de 12 houres à 18 h 30 (20 heures le samedi). Entrée : 25 F, catalogue : 120 F. L'exposition a été réalisée grâce à la collaboration du Muséum, des autorités de Pékin et de celles de la résion autonome du Tibet. Museum, des autorites de Petim et de celles de la région autonome du Tibet, avec l'aide financière de la Direction des bibliothèques, des musées et de l'information scientifique (ministère de la recherche et de l'enseignement supérieur), du CNRS, du ministère de la recherche et de l'enseignement supérieur, de Citroën, de Kodak, d'International Air Transport, de la Fondation

« Le plus populaire des dalaï-lamas »

Mare agne.

Aussi archalque qu'ait été l'organisation sociale tibétaine, la « libération » s'est soldée par la destruction physique d'une part considérable d'une des plus riches cultures du monde. Quant aux arguties de la Chine sur sa souveraineté historique pour justifier cette sollicitude, elles ne tiennent guère devant les réticances marguées de la normation.

cences marquées de la population

tibétaine face aux nouveaux venus.

Ciande Levenson (1) a recueilli du dalar-lama, le Dieu-Roi exilé

mière ligne.

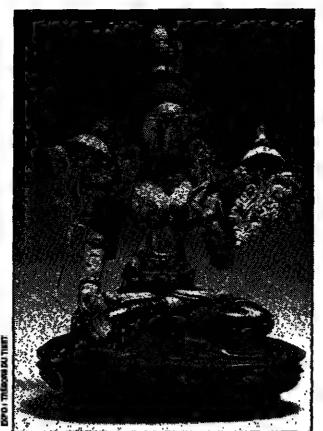

La « déesse surreuse des huit grands périks », brouze du XVIII° siècle

A Guimet

## Une architecture modulaire Souhaitons que, pendant et après cette exposition, les salles du musée Guimet consacrées à l'art tibétain — si souvent fermées — soient ouvertes en permanence. Ce souhait est

d'autant plus ardent que les collec-tions tibétaines de Guimet sont admirables et riches. Thangkas très anciennes aux couleurs adoucies par

le temps, bronzes ciselés, bijoux, objets variés patinés par leur âge vénérable constituent le plus bet ensemble tibétain qui se pulsee voir

w Musée Guimet, 6, place d'Iéna, Paris 16°. Cuvert jusqu'an 13 juillet, tous les jours sauf le mardi, de 9 h 45 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 15. Entrée (musée et exposition) 15 F en semaine, 8 F le dimanche. Le catalogne (250 F), largement subventionné par l'université La Sapienza de Rome et billingue (français-italien), est, en fait, la somme des compaissances schuelles sur l'architecture tibétaine. Un petit journal (6,50 F) apporte des compléments utiles aux visiteurs.

YVONNE REBEYROL

Comme leurs homologues l'ont fait partout dans le monde, les bâtis-seurs tibétains ont utilisé les matières premières fournies par le milieu environnant. La terre et les pierres sèches sont donc les matériaux les plus employés. Mais, maigré sa rareté, le bois — souvent superbement sculpté - n'est pas absent. Les constructeurs tibétains se sont aussi adaptés au climat très dur, les fenêtres sont petites.

Partout, il s'agit d'une architec-ture modulaire dont l'unité est une pyramide tronquée, presque un cube. L'inclinaison des mus vera l'intérieur des bâtiments contribue à la stabilité de ceux-cl. Partout ausai, l'architecture épouse la topographie locale. En témoignent bien évidemment le Potaia enrobant une colline maturelle, mais aussi, entre autres, les monssières de Drepung et de Sera, qui s'étirent au pied des montagnes escarpées, et le monastère ladakhi de Thiksé, perché sur une

Du module de base et de l'inserportions monumentales très harmo-nieuses qui frappent même dans les bâtiments de dimensions modestes.

depuis l'écrasement de la révolte de 1959, des confidences particulière-ment détaillées, d'oû elle a tiré un

portrait remarquable de Tenzin

Gyatso, alias le Joyan-qui-

exauco-tous-les-désirs, allas dalaf-lama, quatorzième et peut-être der-

Elle fait blen ressortir, en particu-lier, la personnalité moderne de cet

homme trop longtemps caricaturé

en féodal passéiste. Modernité qui

ne l'empêche pas d'émettre des juge-ments d'une limpidité désarmante : « Quelle sorte de libération est-ce

là, celle qui dénie aux gens leurs droits et leur liberté de déterminer

eux-mêmes leur sort? ». Et. plus loin : « Nous, Tibétains, n'avons rien contre les Chinois. Tout ce que nous demandons est ce qui nous revient de plein droit. Nous esti-mons que les Chinois eux aussi ont droit au bonheur et à la prospérité,

mais non aux dépens d'une autre nation ou d'un autre peuple. La Chine n'a aucun droit de décider du

Bien des peuples victimes des intérêts stratégiques de puissances étrangères pourraient, bien sûr, tenir ce langage. Il n'empêche qu'il prend une résonance particulière dans la bouche de cet homme chez qui poli-

tique et spiritualité se mélent comme, peut-être, chez personne d'autre. Celui qui porte, entre autres titres, celui d'Océan de sagesse

continue d'espérer pour son pays et se garde bien de borner sa quête à la

scule nostalgie d'un ordre révolu. Ne dit-il pas, non sans humour, que par leur intransigeance, les Chinois ont fait de lui • le plus populaire des dalai-lamas • ?

Tont mysticisme mis à part, il

émane de ce livre comme un parfum

de réincarnation tantrique : se

pourrait-il que Levenson soit l'ava-tar d'une célèbre Parisienne à

(1) Claude Levenson, le Seigneur du

lotus blanc, Lieu commun Ed., 348 p.,

FRANCIS DERON.

Lhassa?

sort du peuple tibétain. »

mier du nom.

## THÉATRE

« Suite irlandaise », de Lady Gregory, Synge et Yeats

### Une femme tenait la barre

Plus fort que les hommes politiques sont les dramaturges lorsqu'il s'agit de toucher

Le grand poète irlandais William Years disait qu'il sonffrait beaucoup de ce que les hommes politiques, qui sans doute par vocation gèrent le destin des cités, ne sont aucunement les esprits les plus remarquables de la nation. Calamité qui tourne au tragique lorsque le pays s'apparente à une plaie chronique, comme l'Irlande.

C'est ce qui conduisit Years et son ami John Synge à écrire des pièces de théâtre, afin d'informer des citoyens rassemblés le soir avec plus d'intelli-gence, de cœur et d'indépendance que les meetings politiques. Eternelle malfaisance du sexisme :

nous connaissons plus ou moins des Derdre, de Yeats ou le Baladin du monde occidental, de Synge, mais à peine savons-nous le nom d'Augusta Gregory, sans laquelle ces deux mes-

sieurs n'auraient pas créé leurs chefsd'œuvre dramatiques, car c'est Ladv Gregory, comme on l'appelait, qui leur inculqua l'«identité culturelle» de leur pays, puis qui accomplit toutes les démarches, tous les travaux, permettant de mettre debout leur entreprise théâtrale. Lady Gre-gory écrivit quantité de pièces remarquables en un acte, qui forment un tableau complet du peuple de

traducteur Pierre Leyris, Jean Bol-lery présente aujourd'hui une soirée faite de trois pièces en un acte de Lady Gregory, Synge et Yeats. C'est très beau. Les mises en scène de Jean Bollery sont toujours très fortes, très ferventes. Et les acteurs, Christine Deshois, Florence Vignon, Thierry Belmet, Jean-José Fleury, et Jean Bollery, nous font partager la poi-gnante aventure des trois dramaturges de la liberté.

★ Tháitire de Poche, 20 k 30.

CINÉMA

## « Gauguin, le loup dans le soleil »

A en juger par l'adaptation du Danois Henning Carlsen, Gauguin était bien un peintre maudit.

Henning Carlsen, réalisateur danois, a filmé deux années calamiteuses dans la vie de Paul Gauguin. L'artiste revient de Tahiti à l'antonne 1893, ne vend pes ses tableaux, rencontre une Javanaise pervertie et indélicate qui hi dérobe l'argent d'un héritage. Des marins bretons vaguement nénophobes lui cassent une cheville. Son petit singe meurt en croquant une fleur. Pour finir, une vente aux enchères échous finir, une vente aux enchères échous lamentablement. Tout cela est fort affligeant. Gauguin (Donald Sutherland) soupire beaucoup, on le

Autour de lui, on pleure. Le con-turière à laquelle il a laissé une petite fille en souvenir pleure sur sa machine à coudre. L'épouse dancise, Mette, pleure en mangeant sa soupe devant ses enfants qui, du coup, ver-sent une larme avec maman. La fille des voisins d'en dessous pleure dans

son lit, faute d'être dans celui de son lit, faute d'être dans celui de Gaugain. Le voisin lui-même (Jean Yanne, un peu pâlot) se chagrine à la pensée qu'il ne sera jamais Wagner. Les peintres qui accompagnent le maître en Bretagne se désespèrent de ne pouvoir l'accompagner en Océanie, Même Auguste Strindberg pieurs, parce qu'il est à l'hônital.

Etalent-ils tous si tristes, en etalent-lis tous si tristos, verité? On peut en douter, à en juger d'après les souvenirs des contemporains. Malgré des efforts de fidélité historique, malgré une reconstitution très propre dans le plus pur style du feuilleton télé-pédagogique, le film se noie dans ces torrents lacrymaux. On croirait une adaptation de la Bohème.

Quant à la pointure elle-même, exception faite de deux scènes où Donald Sutherland fait semblant de paindre et de sculpter en clignant de l'œil, il n'en est rien dit, et fort peu montré. Décidément, Ganguin était bel et bien un peintre maudit.

PHILIPPE DAGEN.

## PREMIÈRE SORTIE MONDIALE A L'UGC NORMANDIE

R.V.P. PRODUCTIONS et VIRGIN VISION



### MERCREDI

LE PREMIER FILM OÙ LES SONS DEVIENNENT IMAGES.



l'âme d'un peuple.

Avec le concours de l'inestimable

MICHEL COURNOT.

um Levin glorieux mondissement me la mythologie balals mensures sacrés du pas offrent à l'œis de 10 rists: accessible st

ser ée

de mi est ceiui de la de mi est ceiui de la sur la Théastre musta-sur excle careini dans un excle careini dans un excle careini dans un excle careini dans un exclusivation de la remponté un vifut la remponté un vifut la remponté de Lully de l'Alestre de l'Alestre

of the foreign of the

par la durée du film. in grande compagnie à gommi i ige d'ar de la d'Cneccha, avant d'eus ar la souvelle vague, sint partie de cette (Missias in ustement spinite metter peu gratisest ou photographs de Ges Russe. Constemps. minteur de Christiande Rene Clair, il & gare-vinct-et-un ..ns. à rôle de la Fondation g Kodak de randre bomrs Rollei d'Or. grand prise alde la photographie de les documer ans de car-P. R.

sacre Sam Loren Novella 1 appoint to during the Festival.

**Objets** mordinaires

miesept antiquaires 1936 à laz des sept rues qui ale Carre Rive Gauche= piseatent leurs objets taines jusqu'au 26 mai. A faiences. Lapisseries. ameubles, costumes et Ten pontiones to Borden! ingus et d'encombrantes Y. C.

im pur de l'objet extracs-uni Rive Gauche, 75007 Antimai.

WIAC - RACINE - FORUM ARC EN CHEL - PA

IECTION OFFICIE

"Patrice Chereau fait un par et signe avec Hôtel de Frank

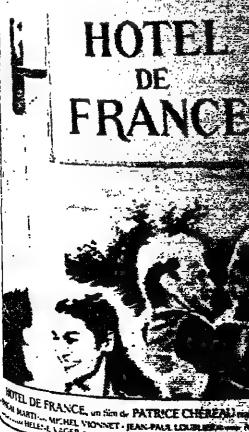

HELE - LAGER AM IN TORONTO - FEAR PART CONTREMENTAL HELE - LAGER AM IN TORONTO & CANAL & AM INSTITUTE OF THE PART OF THE PART

rations. Pourtant, il y a presque quarante ans, l'Armée populaire de précisément - libération chinoise se livrait, au Tibet, à une annexion en bonne et due forme, au nom de l'émancipation d'une société « l'éo-

V.O.: GAUMONT CHAMPS-ÉLYSÉES - GAUMONT MONTPARNASSE - GAUMONT HALLES
GAUMONT OPÈRA - 14 JUILLET ODÉON - 14 RIFLET BEAUGEENELLE - 14 JUILLET BASTILLE
MAYFAIR - MAILLOT - PAGODE - ACTION RIVE GAUCHE
Y.F.: PARAMOUNT OPÈRA - MURAMAR - GAUMONT ALÉSIA - GAUMONT CONVENTION
CLICHY PATHÉ - NATION - ST-LAZARE PASQUIER - UGC GOBELINS

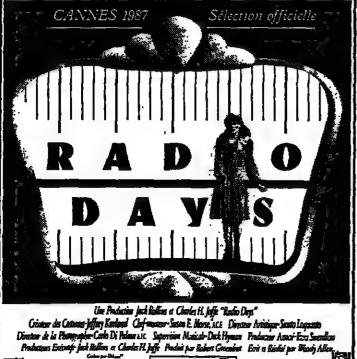

V.F.: ÉVRY Gausseet - GAUMONT OUEST - VELIZY 2 - RUEL Ariel - ST-GERMAIN C21. THIAIS Belle Épine Pathé - ENGHIEN François - CRÉTEIL Artel / V.O.: VERSAHLES Cyrono





## Culture

### **MUSIQUES**

Le cycle baroque du Châtelet

### Eurydice à demi retrouvée

Créée lors du mariage d'Henri IV avec Marie de Médicis l'Eurydice, de Jacopo Peri, est le premier opéra dont la partition ait été conservée.

Le mois de mai est celui de la musique baroque au Théâtre musical de Paris-Châtelet, où Jean-Albert Cartier a réuni dans un cycle presque tous les plus grands interprètes du genre. Il a remporté un vif succès, avec des soirées exceptionnelles comme l'Alceste de Lully, dirigé par Jean-Claude Malgoire, en attendant l'Armide de Gluck (les 25 et 27 mai) avec Montserrat Caballé sons la baguette d'Alan Curtis.

On se réjouissait de voir enfin le

On se réjouissait de voir enfin le premier opéra dont la partition ait été conservée : l'Eurydice, de Jacopo Peri, créée le 6 octobre 1600 au paisis Pitti de Florence, lors du mariage d'Henri IV et de Marie de Médicis, fruit des recherches de Camerata Bardi, pour élaborer le drame musical moderne, comme on

Sam Levin

artisan glorieux

du VIIe arrondissement

A contrario de la mythologie hol-

lywoodienne, les monstres sacrés du

cinéma français offrent à l'œil de

Sam Levin un visage accessible et

Apointé pour le durée du film,

roguent d'une grande compagnie à

l'autre, ayant connu l'âge d'or de la MGM et de Cineccita, avant d'être

sabmergé par la nouvelle vague, Sam Levin fait partie de cette cohorte d'artisans injustement

oubliés, exerçant le métier peu grati-

fiant de reporter ou photographe de plateau. Né en Russie, longtemps spécialiste du cliché sportif, ami de

Renoir, opérateur de Christian-

Jaque et de René Clair, il a

Il était du rôle de la Fondation

Rollel et de Kodak-de-rendre hom-

international de la photographie de

piateau, à ses cinquante ans de car-

★ Rétrospective Sem Levis. Niveeu 1, Grand Polais, pendant la durée du Festival.

Objets •

Cent trento-sept antiquaires ras-

semblés le long des sept rues qui constituent le «Carré Rive Gauche»

à Paris présentent leurs objets extraordinaires jusqu'au 26 mai.

Tableaux, falences, tapisseries,

armures, meubles, costumes et

maquettes... ces boutiques regorgent

de petits objets et d'encombrantes

★ Les cinq jours de l'objet extraor-disaire, Carré Rive Gauche, 75007 Paris, jusqu'au 25 mai.

extraordinaires

P. R.

ajourd'hui quatre-vingt-et-un ans.

NOTES

L'ambition était sympathique, le résultat est décevant. On aurait souhaité tout d'abord, pour un tel monument, l'entendre intégralement, et non ce digest d'une heure et quart réduisant la partition de près de trois quarts. Et puis l'œuvre nous a semblé bien fade, avec son action simpliste, ses récitatifs peu expressifs, alors que nous gardons un sousifs, alors que nous gardons un sou-venir ébloui de l'Eurydice de Cac-cini, écrit un an plus tard sur le même livret de Rinuccini, dans la belle réalisation de Françoise Grund à Rennes ( le Monde du 29 janvier

Tous les exégètes proclament pourtant la supériorité de Peri sur Caccini, Qui croire ?

Il semble que la jeune troupe diri-gée par Michel Amoric ait quelque peu mésestimé la difficulté d'une telle reconstitution. Les voix sont en général belles et charmantes, mais le travail sur le recitar cantando de l'époque, qui a pour but de « confir-mer la diction chantée aux

l'apprend dans toutes les histoires de notre art.

L'ambition était sympathique, le résultat est décevant. On aurait soulieues de l'Orfeo de Monteverdi représenté à peine sept ans plus

Dans un décor très sobre mala poétique de Mauro Pagano, le spec-tacle agréable de Jean-Louis Thamin paraît trop timide pour donner consistance à ce livret, où la véritable action est gommée, où Eurydice est sauvée sans problème et disparaît de la scène une minute après avoir retrouvé Orphée, malgré de belles et impressionneutes proposes. belles et impressionnantes visions.

Quelques personnages se déta-chent cependant sur cette trame un chent cependant sur cette trame un peu grise, l'émouvant Orphée de Jean-Marc Salzman, la Daphné d'Isabel Garcisanz, le superbe Pin-ton de Gregory Reinhart, l'Aminta de Malcohn Walker, entourés par les sonorités délicates des instru-ments anciens guidés par Michel

JACQUES LONCHAMPT,

## La vraie pointure de Jean-Claude Pennetier

qui vous entraîns par la douceur dans son jardin secret, qui vous réchauffe à la lueur de sa sono-rité, qui vous fait les honneurs des pièces rares de son répertoire, qui se parie en musique (il en est tout habité) et qui vous parie aussi : on est bouleversé par sa simplicité. Et on est prêt à jurer que Jean-Claude Pennetier a passé les plus beaux moments de se vie au pieno, que se vraie vie se passe au clavier, qu'il y est perfeitement heureux de corps et d'esprit, hermonieux dans ses gestes, bien logé dans son instrument, negesnt dens le langage musical comme dans as langue maternelle : ainsi autoriei à s'exprimer dans notre monde inhospitalier.

Perce que ses lauriers dans les grande concours plenistiques ne datent pas d'hier, qu'un naturel curieux l'a mené à la direction d'orchestre et à la composition, rce que l'amitié lui a interdit. d'abandonner le quatre-mains, le duo (avec Michel Portal), le trio, toutes les joies de la muelque de chambre, puisque les carrières les plus diversifiées sont finalement les moins célébrées, on s'était pris à oublier le vraie pointure du soliste.

Un récital à la Comédie des Champs-Elysées devait, cette semaine, remettre les montres à l'heure : à ce pianiste de quarante-cinq ans, dans le répertoire singulier qui est le sien, et dens le style antistar dont,

jamais, on ne voit pas quel « grand », ni même quel très grand vivant kil opposer.

Aux voix intérieures des Fantasiestiloke opus 111 de Schumenn, il donne un accent buté, égaré, halluciné. Parcourant d'un trait la *Deudème Sonatine* da Busoni, les *Variations opus 27* de Webern, *Vers la flamme* de Scriabine, il taboure à la fois sur les terres du Pollini de la grande époque, de Sofronitzid et (dans Busoni) sa tallie un territoire que personne ne songe, ni ne peut, lui disputer, John Ogdon et Cyril La Septième Symphonie de

Beethoven, transcrite pour le pieno per Liezt, il vient de l'enregistrer (1). C'était la première fois qu'il la jouait en public, de mémoira et d'un trait. La parformance est à saluer, même si « le sport a est, précisément, os qu'un planiste comme lui permet d'oublier. Mais, symphonies dans l'abstrait, orchestre réduit à un squelette, ces transcriptions sont peut-être moins faixes pour le « live » que pour l'écoute aveugle, forcément plus nouvrie d'apports personnels, plus rêveuse, plus inventive. Le grand disque en solicie de llegn-Chaude

(1) A paraître en disque noir et t chez Harmonia Mundi.

## Communication

### Crise à «Minute»

### Un administrateur provisoire est nommé par le tribunal de commerce

La crise qui, depuis plusieurs semaines, secone l'hebdomadaire d'extrême droite Minute (le Monde du 8 mai) vient de connaî-tre un nouvel épisode avec la désignation, le vendredi 22 mai, d'un administrateur provisoire nommé par le tribunal de commerce de Nanterre à la demande des deux actionnaires majoritaires, MM. Yves Montenay et Maurice Brebard. Aussitôt nommé, l'administrateur, M. Ségard, s'est rendu dans les locaux du journal pour procéder à la mise à pied de M. Patrick Buisson, directeur de la rédaction. Devant le refus de ce dernier de céder son siège, l'administrateur s'est retiré pour aller chercher de nouvelles instructions tandis que la rédaction se réunissait pour riposter à ce que ses membres ont appelé, dans un communiqué diffusé le même jour, un « coup de force » des actionnaires majoritaires. Une assemblée générale devait réunir, samedi, les journalistes de

La dernier numéro de Minute public d'autre part la liste du Comité d'honneur de l'association des amis de Minute où figurent notamment les noms de M. Jacques Médecin, maire de Nice, ceux de députés du Front national et de plusieurs parlementaires de l'UDF. Egalement celui du dessinateur Konk, qui vient de rejoindre la rédaction de Minute après avoir collaboré successivement an Monde puis, dès se création, à l'Evénement du jeudi.

### **EN BREF**

 Non-perution de nombreux quotidiens de province. — De très nombreux journaux de province ne sont pas parus le vendredi 22 mai, en raison des arrêts de travail observés le veille à l'appel de la fédération du Livre CGT, qui entendait ainsi e débloquer » des négociations en cours avec les organisations patronales sur les conséquences Imprimeries. Le syndicat des journalistes CGC s'est déclaré « indigné » per ce mot d'ordre jugé « irresponse ble », soulignant que « de nombreux journaux connaissent une aituation difficile et même précaire » et que oes « débrayages leur portent un

• Les « Echos » premient le contrôle de « la Revue du prati-cien ». — Le groupe Les Echce, dirigé par M<sup>ne</sup> Jacqueline Beytout, s pris le contrôle des Editions Baillère qui éditent notamment la Revue de praticien (55 000 exemplaires de diffusion totale). Cette prise de contrôle vient renforcer la branche médicale des Echos qui comprend Panoram du médecin (46 000 exemplaires de diffusion totale) et la SET Médical (Société d'édition télévisé

ÉLYSÉES LINCOLN (V.O.) 7 PARMASSERIS (V.O.) ST-GERMAIN VILLAGE (V.O.)

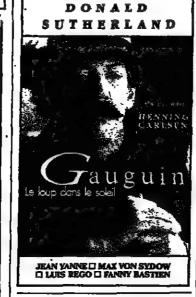

Du 14 au 31 mai PLAUTO IN FARSA par les Pupi e Fresedde

Du 19 au 23 mai JEAN GUIDONI

5 récitals 48 99 94 50 Au cours du sommet des 21 et 22 mai

### Convergences franco-allemandes pour une chaîne culturelle

••• Le Monde • Dimanche 24-Lundi 25 mai 1987 13

dans l'audiovisuel ? En tout cas, et de réserver un deuxième canal des convergences de vues sur ce du satellite TDF 1 pour un autre qui pourrait devenir un véritable projet commun de chaîne culturelle. Au cours du sommet francoallemand, des 21 et 22 mai, le ministre de la culture et de la communication, M. François Léotard, a longuement exposé la politique de Paris en la matière, rappeiant que le gouvernement a réservé un canal du satellite TDF 1 pour le projet préparé par la SEPT (Société d'édition de programmes de télévision) en association avec Antenne 2 et FR 3 (le Monde du 15 mai). Son interlocuteur allemand, M. Lothar Spaeth, a alors confirmé son désir de voir les chaînes publiques ZDF et ARD

M. Speeth a souhaité qu'un accord aboutisse à une program-mation commune de la chaîne culturelle par les différents partenaires, et non à un simple partage du temps d'antenne. Il a également plaidé pour une participa-tion significative de la ZDF et de l'ARD au capital de la société de diffusion qui sera prochainement créée. Ces propositions ne rencontrent ancune objection de principe

Plus surprenante, en revanche, la demande allemande d'associer la Compagnie luxembourgeoise prince (...).

Une idylie franco-allemande de télédiffusion (CLT) au projet projet de chaîne germanophone privée associant Allemands, Luxembourgeois et Français. Cette démarche, a-t-on rappelé à Paris, devrait être soumise à la Commission nationale de la communication et des libertés. Une façon discrète, peut-être, d'avan-cer quelques réserves.

 Stéphane Collaro répond à Pierre Desgraupes. — Animateur-producteur de l'émission « Cocoricocoboy » sur TF 1, en partance pour la 5, Stéphane Collaro a réagi vive-ment, le vandredi 22 mai, aux critques formulées la veille per Pierre Desgraupes contre les « stars » du petit écran. « Je ne suis pas redevable au service public, a-t-il notam-ment déclaré, Je trouve que, quand on a, comme moi, vingt-deux ans de télévision, que l'on arrive à monter une société qui fasse travailler des gans de télé, à être partenaire d'une chaîne, quand on est perti sans un rond, que personne ne vous a aidé, je trouve qu'on devrait plutôt applaudir que critiquer. » Reprochant d'autre part à M. Desgraupes d'avoir sup-primé l'émission « Collaro-ehow », quand il était PDG d'Antenne 2, « par caprice et parce qu'il n'aimeit pas », l'animateur a ajouté : « Ça, c'était le télévision d'Etat, os, c'était le fait du

## **Première** mondiale, les

Trésors. du **Tibet** sont au Jardin des Plantes.



Grande première mondiale:
les trésors du Tibet sortent de leur pays.
Vous ne les verrez pas au Louvre
ni au British Museum, mais à Paris,
au Jardin des Plantes (Museum National d'Histoire Naturelle).
Des pièces archéologiques mestimables
datant du IIF millénaire av. J.-C. jusqu'aux splendeurs artistiques
royales du VF, VF, X-X-VF, X-VIF et X-VIF siècles.
C'est une exposition culturelle et C'est une exposition culturelle et artistique à ne pas manquer.

# **IARDIN DES PLANTES**



tous les jours sauf Mardi



MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE.

Mandaise . de Lady Gregon tenait la ban

Comment of the control of the contro protiques de trucher The second secon Adais William Bada besserver Badangan mahies de la A ser le concerts de l'actual de la concert de l'actual de l'a MARKET AND LIVER. Marie i Ane

Grant Store of the Control of the Co Frants et son des des préces de des catos ens des pares de second Butter Jacks Fill 6 S. ..... - 1 to 12 . Dett. MICHEL COURSE

本ではいる中央工法

le loup dans le solel. --- (In tag) The Car See 3 20 20 and the control of th

್ಷ-೧೯೯೬ ಕಲ್ಪಡೆಯ

CONTRACTOR STATE and of the contin - 1711 A 23124 The Variate The second residual कर्मा अस्ति के हिन्दु है। The second second ತರ್ಗಳ ಎಚ್ಚರಾದ ರೀಪಾಣ to the contract of the second Janes Land Berned Series

ales affirm Sume to the let the date of LLC.

L'UGC NORMANDE CON VINE IN

S DEVIENNENT INTER



BALZAC - RACINE - FORUM ARC EN CIEL - PARNASSIENS - GAUMONT ALESIA SELECTION OFFICIELLE CANNES 87 "Patrice Chéreau fait un parcours sans faute



HOTEL DE FRANCE, un film de PATRICE CHÉREAU réalisé avec l'École de Comédi CALMARTING MICHEL VICAINET - JEAN-PAUL LOUBLIER Mentagy ALBERT JURGENSON Decrease of production FRANÇOISE LEHERISSE Project HELENE VAGER Area to community CANAL + ungrapped united REINI PRODUCTIONS - CAMERA ONE - NANTERIE AMANDIERS

Le Monde Informations Spectacles 42-81-26-20

Pour tous renseignements concernant

l'ensemble des programmes ou des salles

(de 11 h à 21 h sauf dimanches et jours fériés)

Réservation et prix préférentiels avec la Carte Club

Samedi 23 - Dimanche 24 mai

LE DÉCLIN DE L'EMPORE AMORI-

CAIN (Can.); UGC-Danton, 6 (42-25-10-30); UGC-Montparnasse, 6 (45-74-94-94); UGC-Biarritz, 8 (45-62-20-40); UGC-Boulevards, 9 (45-74-95-40); Socrétan, 19 (42-06-79-79).

DERNIER ÉTÉ A TANGER (Fr.) : Ambassade, 8º (43-59-19-08); Paramount-Opéra, 9º (47-42-56-31).

DOLLS (A., v.f.) : Maxéville, 9 (47-70-

72-86), DOUBLE MESSIEUES (Ft.) : Dunfint,

DOUBLE MESSIEUES (Ft.): Dunfart, 14 (43-21-41-01), h. sp.

DOWN BY LAW (A., v.a.): St-Andrédes-Arts, 6 (43-26-48-18).

LES ENFANTS DU SILENCE (A., v.a.): Gammon-Halles, 1= (42-97-49-70); Hantefeaille, 6: (46-33-9-38); Ambassade, B: (43-59-19-08); Gammon-Parnasse, 14\* (43-59-19-08); Gammon-Parnasse, 14\* (43-59-30-40); v.f.: Paramount-Opéra, 9\* (47-42-56-31); Bastille, 11\* (43-42-16-80); Miramar, 14\* (43-20-89-52); Gammont-Alésis, 14\* (43-27-84-50); Convemion St-Charles, 15\* (45-79-33-00); Images, 18\* (45-22-46-01).

40-01).
L'ÉPOUVANTAIL (Sov., v.o.): Comme.
6 (45-44-28-80); Grand-Edger, 14 (4320-90-09), h.sp.
L'ÉTÉ EN PENTE DOUCE (Fr.):

LÉTÉ EN PENTE, DOUCE (Fr.):
Gaumont-Halles, 1\* (42-97-49-70); Rez.,
2\* (42-36-83-93): Hautefeuille, 6\* (4633-79-38): Marignan, 8\* (43-59-92-82);
St-Lazaro-Pasquier, 8\* (43-87-35-43);
Français, 9\* (47-70-33-88); Nations, 12\*
(43-43-04-67); Fauvetie, 13\* (43-3156-86); Mistral, 14\* (45-39-52-43);
Montparnasso-Pathé, 14\* (43-20-12-06);
Gaumont-Convention, 15\* (48-28-42-27);
Pathé-Wepler, 13\* (45-22-46-01).

FATHERIAND (Ang., v.o.): St-Andrédes-Arts, 6\* (43-26-48-18).

FAUX TÉMOIN (A., v.o.): Forum Orient

FAUX TÉMOIN (A., v.o.): Forum Orient express, 1" (42-33-42-26); UGC-Odéou, 6" (42-25-10-30); Normandie, 8" (45-63-16-16); v.L.: UGC-Montparmasse, 6" (45-74-94-94); UGC-Boulevard, 9" (45-74-93-40); UGC-Convention, 15" (45-74-93-40).

FIEVEL ET LE NOUVEAU MONDE (A., v.f.) (H. sp.): St-Ambroise, 11\* (47-00-89-16).

LE FLIC ÉTAIT PRESQUE PARFAIT (A., v.o.): Triomphe, & (45-62-45-76); v.f.: Paramount-Opéra, 9° (47-42-

GARCON, SAUVE-TOI (Tch., v.a.) : Utopia, 5 (43-26-84-65).

GAUGUIN, LE LOUP DANS LE SOLEIL (Fr.-D., V. Ang.): Saint-Germain Village, 9: (46-33-63-20); Elysécs-Linoon, 8: (43-93-36-14); Par-nausions, 14: (43-20-32-20).

EGLDEN CHILD (A., v.o.): Triomphe, 8: (45-62-45-76); v.f.: Res. 2: (43-36-83-93); Geht-Rochechouard, 9: (48-78-81-77); Montparnesse-Pathé, 14: (43-20-

LE GRAND CHEMIN (Fr.) : Forem

Horizon, 1\* (45-08-57-57); Impérial, 2\* (47-42-72-52); Hautefeaille, 6\* (46-33-79-38); Ambassade, 8\* (43-59-19-08); George-V, 5\* (45-62-41-46); St-Lazare-Pasquiar, 5\* (43-87-35-43); UGC-Gare

de Lyon, 12 (43-43-01-99); Fauvette, 13 (43-31-63-63); Gammont-Alexia, 14 (43-27-84-50); Montparnos, 14 (43-27-52-37); Parmaniem, 14 (43-20-32-20);

Jamont-Convention, 15° (48-28-42-27); Maillot, 17° (47-48-06-06); Pathé-Clichy, 18° (45-22-46-01); Socrétans, 19° (42-06-79-79); Gammont-Gambetts, 20° (46-36-10-96).

PALAIS DES GLACES (46-07-49-93), sam. 20 h 30, dim. 15 h : Elle hei dirait dans l'lie.

PALAIS-ROYAL (42-97-59-81), sam.

19 h 5 et 21 h 45 : l'Amaso-guoule, POCHE (45-48-92-97), sam. 21 h, dim. 15 h 30 : la Belle Famille; sam. 19 h, dim. 18 h 30 : Suite irlandaise.

POTINIÈRE (42-61-44-16), sam. 20 h 30 : loursal d'un suré de campagne.

RANELAGH (42-88-64-44), sam. 20 h 30, dim. 17 h : les Petites Filles modèles.

ROSEAU-THÉATRE (42-71-30-20), sem. 19 h : Hérodule ; 21 h : Ulrich Elger.

SAINT-GRORGES (48-78-63-47), sum. 20 h 45, à 17 b, dim. 15 þ : les Seins de Lois.

STUDIO DES CHAMPS-ÉLYSÉES (47-23-35-10), sam. 19 h 30, dim. 14 h, sam, h 17 h : Voyage an bout de la mit ; sam, 21 h, dim. 15 h 30 : Beau rivage.

TAC STUDIO (43-73-74-47), sam. 20 h :

ha Double Insumerure.

TAI TH. D'ESSAI (42-78-10-79), mer., sam. 20 h 30: Antigono; sam. 22 h; l'Écame des jours; sam. 20 h 30: Huis eles

H. D'EDGAR (43-22-11-02), som. 20 h 15 : les Babas cadres ; 22 h + sam, 23 h 30 : Nous on fait où en nous dit de

TH. DU ROND-POINT (42-56-60-70), Petite salle, sam. 18 h 30 : l'Ogre de bar-barie. Malson internationale de thélitre, sam. 21 h : Oscar Lafleur Régisseur,

THE DU TEMPS (43-55-10-88), sam. 20 h 30 : Autigone ; sam., 18 h 30 : Denx carmes pour an sourire.

THEATRE 13 (45-88-16-30), sam.

TOURTOUR (48-87-82-48), sam. 20 h 30 : Nous, Thio et Viscent Van Gogh.

TRISTAN-BERNARD (45-22-08-40),

VARIÉTÉS (42-33-09-92), sam. 20 h 30, dim. 15 h : C'est encore misux l'après-

20 h 30, dim. 15 h : A pied.

\_\_\_\_\_\_ 20 h 20 ; f Amiyera

### OUATRE AVENTURES DE BAL NETTE ET MIRABELLE (Fr.) : médecins et deux courtiers en 2530 Lumbourg & (46-33-97-77). nt inculpés de complicité d'escreçue visite, recevait 400 F. par les AGF, puit les « ordinaires - résilitant

s bureau régional

médecias et deux courtiers pour les Assurances gené France (AGF), qui avaient price à l'assurance, ont été price à l'assurance, ont été prise la brigade financière de policiaire.

is médecins, le docteur Colomby, treme-sept siller municipal RPR de (lsère), a été écroué et l'isieudi 21 mai, par M. Jean juge d'instruction, pour d'escroquerie et établisfaux certificats. Son doctour Paul Lachand ti un ans, - contre-AGF et directeur SAMU de Grenoble, ipur les memes motifs, a été iberté après versement

aution. médecins étaient depuis in de connivence, selon les evec deux courtiers en MM. José Magalès et mirian, qui ont été égale-apés et écroués à la prison a ils demarchaient leur murage et leurs amis pour maire maladie qui leur init à des indemnités de 190 F en cas d'arrêt de tra-

jaby qui, pour la première

entéripés lors de ses co qu'il réalisait moyes nération de 750 F. CLAUDE FRANC

in courtiers, qui avaient une cinquantaine de der expressement le doc-

## iassociations d'éducation pop ctimes de suppressions de pos

2015. M. Christian Bergelia, a de · redéployer » cette Trostes du FONJEP (1) 1364 qui dépendent de son Cette décision se traduira idminution du nombre de mardés à co**rtaines associa** molit d'autres qui présente a projets conformes anx

duzzine d'organisations, ar la plupart une sensibilité e seront frappées par cette :Parmi elles, la **Fédération** range (103 postes supth Lique de l'enseignement. a et Franches camerades ... ame d'Etat reconnaît implique ce redéploiement est mon decide de revoir les ies associations qui ont a double leur nombre de Tre 1981 et 1986 -, 2-2-11 kjeudi 21 mai.

MTBALL : Bordeaux, titre mich en vue, - Les Girondirdeeux, qui ont fait metch 🔫 (1-1), vendredi 22 mai, a desormais deux points a sur Marseille, défait à वेद्य Lens (1-3) et paraïssen ë - a seulement deux jourala fin du championnat de "four emporter le titre. LES RÉSULTATS

ibrdezus I-1 

\*A Nancy 2-1 Ra Sochaux 0-1 At Paris-SG Tantes 3-1 Jaton I-1
Zane b. Rennes 2-0
Jellevre (disputé le 23 mai)

HETISME: 8,85 m en

loxe : championnat des coq - Grace à une statuque et une vicesse the peu communes, le Franbe Gomes, agé de vingt-la, s'est adjugé le titre de la burope des poids cod, en points en douze reprises the son compatitote

v.f.: Rex., 2<sup>2</sup> (42-36-83-93); UGC Montparnasse, 6<sup>2</sup> (45-74-94-94); Paramount-Opérn, 9<sup>2</sup> (47-42-56-31); UGC Gare de Lyon, 12<sup>2</sup> (43-43-01-59); UGC Gobelina, 13<sup>2</sup> (43-36-23-44); Mistral, 14<sup>2</sup> (45-39-52-43); UGC Convention, 15<sup>2</sup> (45-74-93-40); Convention St-Charles, 13<sup>2</sup> (45-70-22-00)

MANON DES SOURCES (Fr.) : Élysées-MAUVAIS SANG (Fr.) : Epéc-de-Bois, 5 (43-37-57-47).

Odéan, 6 (42-25-10-30); Studio 43, 9 (47-70-63-40). LE MIRACULÉ (Pr.) : 7 Parussia

LES MOIS D'AVRIL SONT MEUR-TRIERS (Fr.): 7 Permantions, 14 (43-

TRTE (A., v.o.): Cinoches, 6 (46-33-10-82); Républic-Cinéma, 11 (48-05-51-33); Denfert, 14 (43-21-41-01).

42-20]; marting; vf.: Prançais, 9: (47-70-33-88); Mont-parnos, 14: (43-27-52-37). OVER THE TOP (A., vf.): Res. 2: (42-36-83-93); UGC-Gobeline, 13: (43-36-

(43-02-41-40); V.I.; materine, F. (47-70-73-88); Galaxie, 13- (45-80-18-03); Montpar-nasse Pathé, 14- (43-20-12-06); Mistral, 14- (43-39-52-43); Imagas, 18- (45-22-

POUSSIÈRE D'ANGE (Fr.) : UGC-Rotoade, 6a (45-74-94-94) ; UGC-Ermitage, 2 (45-63-16-16). PROTECTION RAPPROCHEE (A., v.o.): Triomphe, \$ (45-62-45-76); V.f.:

ROSA LUXEMBOURG (AL va) : Cinoches, 6 (46-33-10-82). (45.79-33-00).

MELO (Fr.) : Templiers, 3 (42-72-LA MESSE EST FINIE (IL, V.A.) : Testpliers, 3- (42-72-87-30).
MIKEY ET NICKY (A., v.o.): UGC-

(43-20-32-20). (ISSION (A. v.o.) : Châtelet-Victoria, 1= (45-08-94-14) ; Elysées-Lincola, 8-(43-59-36-14) ; v.f. : Lumière, 9- (42-46-

LE MOUSTACHU (Pr.) : Marigma, 8-(43-59-92-82).

MY MLAUIFUL LAUNDMETTR
(Brit, v.o.): Cinoches, 6 (46-33-10-82),

NEUF SEMAINES ET DEMIE (A.,
v.o.): Ciné-Beaubourg, 3\* (42-71\$2-36): Triomphe, 9\* (45-45-76).

NOLA DARLING NEN FAIT QU'A SA

51-33); Dentert, 14 (02-61-81-81). LE NOM DE LA ROSE (Fr., v. angl.; Forum-Orient-Express, 1= (42-33-42-26); Marcury, 8\* (45-62-96-82); v.f.: Français, 9\* (47-70-33-88); Mont-

23-441.
PLATOON (A., v.a.) (\*): Forum-Horizon, 1\* (45-08-57-57); Cluny-Palson, 5\* (43-25-19-90); Marignan, 8\* (43-59-92-82); v.a. et v.f.: George-V, 8\* (45-62-41-46); v.f.: Maxéville, 9\* (47-77-77-78)

POLICE DES MCEURS (\*\*) (Fr.) : George V, & (45-62-41-46) ; Maxérille, 9 (47-70-72-86) ; Fauvette, 13 (43-31-56-86) ; Moutparname Pathé, 14 (43-20-12-06) ; Pathé Clichy, 18 (45-22-

SARINE KLEIST, 7 ANS (All., RDA, va.): Républic-Cinéma, 11º (48-05-IX SIXUAME SEPS (A. v.a.): Norman-die, 8 (45-63-16-16): v.f.: UGC-Montparnasse, 6 (45-74-94-94).

STAND BY ME (A., v.a.): UGC Dimens, 6º (42-25-10-30); UGC Biarritz, 8º (45-62-20-40); UGC Rotonde, 6º (45-74-LA STORIA (It., v.o.) : Forum Orient-Express, 1" (42-33-42-26) ; Bulzac, 9-(45-61-10-60). STRANCER THAN PARADISE (A., v.o.): Utopis, 5 (43-26-84-65).

THAT'S LIFE (A., v.a.): Rouns-Aro-en-Ciel, 1 (42-97-53-74); Cinoches St-Germain, 6 (46-33-10-82); Coline, 8 (43-59-29-46); 7 Parnessient, 14 (43-20-32-20). LE THÈME (Sov., v.o.) : Comos, 6 (45-

THÉRÈSE (Fr.) : UGC-Histolia, 3º (45-62-20-40).

62-20-40).

372 LE MATIN (Fr.): Forum OrientExpress, 1\* (46-34-25-52); SaintMichel, 5\* (43-26-79-17); George-V, 3\* (45-62-41-46); Oummen Allia, 14
(43-27-84-50); Galaxie, 13\* (45-8018-03); Montpernos, 14\* (43-27-52-37);
Gaumons-Gambetts, 20\* (46-36-10-96). Gammon-Gambettz, 20° (46-36-10-96).

UN HOMME AMOUREUX (Fr., v. angl.) : Gammont Halles, 1° (42-97-49-70) ; UGC Odéon, 6° (42-22-72-80) ; Publicis St-Germain, 6° (42-22-72-80) ; Pagoda, 7° (47-45-12-15) ; Colinde, 8° (43-59-29-46) ; Publicis Champa-Elyséan, 8° (47-20-76-23) ; 14-Juillet Bastille, 11° (43-57-90-81) ; Gammont Parmassa, 14° (43-57-90-81) ; Gammont Opéra, 2° (47-42-60-33) ; Fanvente, 13° (43-31-56-86) ; v.f.: Gammont Opéra, 2° (47-42-60-33) ; Fanvente, 13° (43-31-56-86) ; Miramar, 14° (43-20-89-52) ; Gammont Alésia, 14° (43-27-(45-31-56-86); Miramar, 14 (43-20-89-52); Gaumont Alésia, 14 (43-27-84-50); Gaumont Convention, 15 (43-28-42-27); Pathé Wépler, 184 (45-22-46-01); Gaumont Gambetta, 2046-36-10-96).

(46-36-10-96).

LA VEUVE NOIRE (A., v.a.): Chai
Beaubourg, 3º (42-71-52-36); UGC
Danton, 6º (42-25-10-30); UGC
Champs-Elysées, 3º (45-62-20-40); v.f.:
UGC Boulevard, 9º (45-74-95-40);
UGC Gare de Lyon, 12º (43-43-01-59);
UGC Convention, 15º (45-74-93-40).

WELCOME IN VIENNA (Autr., v.a.):
Unois 9º (42-26-84-65). YOU ARE NOT I (A., v.o.) : Laxon-boarg, 6 (46-33-97-77), h. sp.

« Manoirs et parcs privés entre Dieppe et Varengeville», 8 h, piace de la Concerde, côté Tullaries (Paris et son

«La mosquée de Paris», 15 h, place du Puits-de-l'Ermite (Paris et son his-

«La peintare véntienne de Titlen à Tiepolo», 10 h 30, 36, quai du Louvre (P-X. Jasiet).

«Le temple boudhique du Bois de Vincennes : histoire du Bouddhisme», 15 h, métro Liberté, angle avenus Liberté-avenue de Paris (P.-Y. Jusiet).

«L'enclos tragique de Picpus», 15 h, 35, rue de Picpus, mêtre Nation (Anne

et 11 h 30, boulevard de Manilmontant, face rus de la Roquette (V. de Lan-

« Une houre au Père-Lachaise », 10 h

«La place des Victoires et son vieux

quartier », 15 h, mêtro Louvre (Résur-rection du passé).

«La conciergarie et la Révolution française», 15 h, 1, quai de l'Horloge (Christine Mexic).

«Le musée Picasso : Picasso et la sinture du XX° siècle », 14 h 30, 5, rue

de Thorigny (Connaissance d'ici st

«L'île Saint-Louis», 11 h 30, métro Post-Marie (Paris passion).

« Hôteis de la rue du Bac, Jardins des

missions étrangères . 14 h 30, église Saint-Thomas-d'Aquin (Arts et curio-

«Galeries rénovées et passages converts», 14 h 30, métro Bourse (les Fili-

Le quartier de la Nouvelle Athènes», 14 h 30, mêtre Notre-Dame-de-Lorette (Mº Leblane).

sités de Paris).

neries), sortie B.N.

### DIMANCHE 24 MAI

«L'lle Seint-Louis», 14 h 30, métro Pont-Marie (Michèle Pohyer). «L'Opéra, chef-d'œuvre de Charles Gamier», 14 h 30, hall d'entrée (M.-C. Lestior).

«Dessins français du XVIII», musée du Louvre, pavilion de Flore, 11 h 30, (M=Canori).

«Les images du Bonheur» musée des arts et traditions populaires, 6, avenus du Mahatma Gandhi, métro Sabions à 10 h 50. «Soles de Chine, soles culines, en Chine», 14 h 30, halle Saint-Pierre, 2, rue Rossard (les Hauts-Lieux). «Exposition ; la rue de l'Université»,

«Les salons du ministère du travail : l'hôtel du Chatelet», 15 h, 127, rue de « Magnifique hôtel de Camondo, un

mobilier et un cadre unique au monde. Les fastes du Parc Moncean», 15 h, 63, rue de Monceau (Isabelle Hauller). «Montmartre : le bêtean-iavoir de Piessos et autres cités d'artistes en pas-sant par le château des brouillards», 11 h, mêtre Abbesses (Michèle

«Hôtels et jardins du Marais, place des Vosgos», 14 h 30, mêtro Saim-Paul (Résurrection du passé). a L'hôtel de ville et le petit cimetière de Boulogne, 10 h 30, sortie escalator côté avenue Victor-Hugo, métro Marcel-Sembat (V. de Langlade).

JEAN DE FLORETTE (Fr.) : George V. JEUX D'ARTIFICES (Fr.) : Studio 43, 9

LAPUTA (All., v.o.): 7 Parmanians, 14 (43-20-32-20). (45-25-32-25).

MACRETH (Fr. v. k.): Vendônte, 2º (47-42-97-52); Publicis Matignon, 5º (43-59-31-97); Bienventia Montparasses, 15º (45-44-25-02).

MANNEQUIN (A., v.o.) : Forum Orient-Express, 1\* (42-33-42-26) ; Blarritz, 8\* (45-62-20-40) : UGC Danton, 6\* (42-25-10-30) ; Marignan, 8\* (43-59-92-82) ;

### de l'ancienne abbaye de Sanne-Germain-des-Prés et la place de Furs-temberg », 14 h 30, devant l'église (E. Romann). «La Sorbonne », 14 h 30, 47, rue des Ecoles (ARS).

DIMANCHE 24 MAI

14 h 30 : «Venise et le carnaval»; 16 h 30 : «La Thatlande»; 18 h 30 : «L'Espagne musulmano et l'art musul-

LUNDI 25 MAI 23, quai de Conti, Institut de France, 14 h 45 : « L'aléatoire et la peusée écono-mique» avec M. Pierre Masse, membre de l'Académie. Centre Georges-Pompidou, petite salle, sous-sol à 21 h ; «Fernmes : après la suquête des années 70» (entrée libre).

35, rue des Francs-Bourgeois (Maison de l'Europe), 18 h 30 : «L'Alliance atlantique : un bilan de santé» avec film-débat présenté par M. Ph. Angien.



## théâtre

ESSARON (42-78-46-42), sam. 19 h: le Chemin d'Anna Bargeton; 21 h: Le sou-rire est sons la piate; II. Sam. 20 h 30, dim. 17 h: L'amour sort en blousé blan-

FONTAINE (48-74-74-40), sam. 21 h ; Au

AITÉ - MONTPARNASSE (43-22-16-18), sam. 21 h, dim. 15 h : le Perfec-

GALERIE DE NESLE (45-25-11-28), sam. 18 h 30 : l'Affirmation.

sam. 18 h 30: l'Affirmation.

GRAND EDGAR (43-20-90-09), sam.
20 h 15: Palier de crabes; 22 h : C'est ce soir ou jamais.

GRAND HALL MUNTURGUELL (42-96-04-06), sam. 20 h 30, dim. 18 h 30: On ne bactine pas avec l'amour.

GUICHET-MONTPARNASSE (43-27-

88-61), sam. 21 h : Fleurs de papier. GYMNASE (42-46-79-79), sam. 20 h 30, dim. 15 h 30 : la Famille Hernandez.

HUCHETTE (43-26-38-99), sam. 17 h et 19 h 30 : la Cantatrice chauve ; è 18 h : la

LA BRUYÈRE, sam. 21 h, dim. 16 h, le 23 à 18 h 30 : M. Jolivet (dern. le 23). LIEBRE-THÉATRE (45-86-55-83), sam. 20 h 30, dim. 17 h : Dommage qu'elle soit

LUCERNAIRE (45-44-57-34), seen. dim. I : 19 h 30 : Baudelaire; 21 h 15 : Moi géro magnifique. — II : 20 h : le Putit Prince; 22 h : Jonathan la mat, dern. la

MADELEINE (42-65-07-09), sam. 17 h 30, dim. 15 h 30 : Antigone. MARIE-STUART (45-08-17-80), sam. 20 h 30, dim. 15 h 30 : Mess; sam. 18 h 30 : Tescargot.

MARIGNY (42-56-04-41), sam. 20 h, dim.

15 h : Kene. MATHURINS (42-65-90-00), mm. 20 h 30, dim. 15 h 30 : l'Idiot.

MICHEL (42-65-35-02), sam. 18 h 45 et 21 h 40, dim. 15 h 30 : Pyjama pour six.

MICHODIÈRE (47-42-95-22), mm. 18 h 30 et 21 h 30 : Double mixis.

MOGADOR (42-85-28-80), sam. 20 h 30,

MONTPARNASSE (43-22-77-39), mm.

21 h, dim. 15 h 30, sam. 16 h : Conversa-tions après un enterrement.

NECOLAITE DE CHAILLOT (42-81-17-25), sam. 20 h 30, dim. 15 h : Mor Courage.

NOUVEAUTÉS (47-70-52-76), sam. 18 h 30 et 21 h 30, dim. 15 h 30 : Mais

CEUVER (48-74-42-52), sam. 20 h 45, dim. 15 h, sam. 17 h 30 : Léopold le Biss-

im. 15 h 30 : Cabaret.

seconds, trent vs. been.

GAITE - MONTPARNASSE

### LES SPECTACLES NOUVEAUX

CELLULAND. Combine do Paris (42-81-29-36), 21 b. MEAU RIVAGE, Studio des Chemps ćes (47-23-36-82), 21 h. NOUS, THEO ET VINCENT VAN

### Les salles subventionnées

(Les jours de reliche sont indiquée entre COMEDIE-FRANÇAISE. Théâtre de la Porto-Sahat-Marcin (40-15-00-15), sam. à 20 h 30; sam. + dim. à 14 h 30; ka Famen stratege Théfine Français (40-15-00-15); dim. à 14 h 30; Polyescie.

CHAULLOT (47-27-81-15), Grand Thister, sum à 20 h 30, dim. 15 h : Tiun Andronicus, de W. Shakespeare ; Thister Gemier, sum + dim. à 15 h : Crpitaine Bada, de J. Vanthier ; Grand Thister 2 sum. à 18 h ; Récitations-conversations ; Jean Vandicus

ODEON-COMEDIE-FRANÇAISE (43-25-70-32), dim. 15 h et 20 h 30 : la Ronde, de A. Schnitzler. PETIT ODÉON (43-25-70-32), sam. à 18 à 30 : Crucifixion dans un boudoir

unu, an Jean Grazult.

TEP (43-64-80-80), sam. å 20 h 30 : Partage de midi ; Cheéna : sam. à 14 h 30, dim. à 20 h : Top Hat, de M. Sandrich (v.o.); Glinger et Pred, de F. Fellini (v.o.).

(v.o.).

BEAUBOURG (42-77-12-33) Grande
Salle: samedi à 18 h 30, % Pestival
franco-anglais de poésie; lun. à 18 h 30 :
Barbara Kruger; 21 h, Fennues : après
les conquêtes des amées 70 : 18 h. Albert
Speer; Clafena-vidée : cinéma brésilien,
se reporter à la rubrique Cinémathèque;
Vidée-informacion : à 13 h, L'illustration
an la mémoire de siècle, de P. I Bouver: ou la mémoire du siècle, de R.J. Bouyer on la mémoire da siècle, de R.J. Bouyer; 16 h. Hartona Tazieff : les colères de la Terre, de L. Prévost; 19 h. L'après 36, de W. Thijsen; Vidéo-musique : à 13 h : Turandot, de Paccini; 16 h. Leonard Bernstein; 19 h. les Lombards, de Verdi; Catens de Manée : sam., dim. à 15 h et 18 h : Jean-Michel Alberoin; à 17 h et 19 h 30 : Jean-Michel Alberoin; à 17 h et 19 h 30 : Jean-Charles Blais; Cancerta-quechaise : sam. de 17 h à 19 h, Inventon technique et lineage en musique.

THÉATRE MUSICAL DE PARIS (42-61-19-33), Senziaes amaptemes de la amelque bareque : 18 h 30 : Euridica, manique de Jacopo Peri, direction musi-calo Michel Amorie, chorégraphie Andréa Francalanci.

THÉATRE DE LA VILLE (42-74-22-77), Dames: szm. 20 h 45, dim. à 14 h 30 : bierce Consingham Dames Company; Musique: mer., sam., dim. à 18 h 30 : René Jacobs et Pamemble Mosanques, CARRÉ SILVIA MONFORT (45-31-28-34), sem : Summe Lengien, in Diva da tennis (poème tennistique densé, musical et thétral, conqu et réalisé per

MAISON DES CULTURES DU MONDE (45-44-72-30) : sam. à 20 h 30 : Les frères Dagar (musique dhrupad de l'Inde du Nord).

## Les autres salles

Le sameil 23 unt, de nombreux thilitres parisient dountront excep-tionnellement en marinôn leur repré-gentation syant habitacillement ileu su parisient des de la marine de Nobel solric, en raison de la prumière Nuit des Molières, qui sura llen à 20 h 30 m Théiltre musical de Paris. Se ren-seigner sa : 42-46-30-35 on au 48-44-62-71 pour s'asserur des hornires des manfanteties.

ANTOINE (42-08-77-71), tem. 15 h 30 et 21 h, dim. 15 h 30 : Haroki et Mande. ARCANE (43-38-19-70), mm. 21 h : En co ARTS - HEBERTOT (43-87-23-23), sam.

21 h. dim. 15 h ; Adorabic Julia. ATALANTE (46-06-11-90), sum. 21 b, dim. 17 b : la Septième Salie. ATELIER (46-06-49-24), sam. 21 h, dim. BASTILLE (43-57-42-14), sam. 19 b 30 :

BOUFFES-PARISIENS (42-96-60-24) BOURVIL (43-73-47-84), sum. 20 h 30 : Lady Panelopa ; 22 h : Pas deux comme

CAFÉ DE LA DANSE (43-57-05-35), CARREFOUR DE LA DIFFÉRENCE (43-72-00-15), dim. 17 h: Sir Gawain; à 20 h 30 : Otto-A. Private Country; sem. 11 h 30 : Notes From the Morrocan Jonncy, à 20 h 30 : Secsaw.

CARTOUCHERIE : Aquarium (43-74-99-61), sam. 20 h 30, dim. 16 h : les CINQ DIAMANTS (46-64-89-09), ME. 21 h : George Dandin on le mari confondu (dern le 23).

COMMONIA (1917). E 25).
CITÉ INTERNATIONALE (45-89-38-69). Galerie, sam. 20 h 30: Nuit de guerre an musée du Prado. Resserve, sam. 20 h 30: Credo: Grand Théâtre, sam. 20 h 30: Les Caprices de Marianne.
COMÉDIE-CAUMARIIN (47-42-43-41), sem. 21 h, dim. 15 h 30 : Reviens dormir à l'Elysée.

COMEDIE DES CHAMPS-ELYSÉES (47-20-08-24), sam. 20 h 30, dim. 17 h 30 : Fleur de cactus. COMÉDIE DE PARIS (42-81-00-11), sem. 17 h, dim. 15 h 30 : Calindord. COMEDIE: TALLENIOE (43-21-22-22), sem. 20 h 30, dim. 15 h 30 : Orlando

CRYPTE SAINTE-AGNES (47-00-19-31), sam. 20 h 30 : le Missathro DAUNOU (42-61-69-14), sem. 21 h, dim. DAUNDO (4251-43-14), sum. 21 L, unn. 15 h 30 : Une grande famille.

DÉCHARGEURS (42-36-00-02), sum. 18 h 30, dim. 15 h : le Premier Quart d'heure; 22 h 15 : Verdun-Plaga.

DIX-HEURES (42-64-35-90), sam. 20 h 30, dim. 16 h : Mannar ; 22 h 30 ; le Complexe de la carretta. \$DOUARD-VII (47-42-57-49), sam. 18 h 30 et 21 h 30, dim. 15 h 30 : lea

Les films marqués (\*) sont fateréfix sunt mobs de troixe ans, (\*\*) sux moise de éliz-huit ans,

La Cinémathèque CHARLOT (47-94-24-24)

SAMEDI 23 MAI 15 h, le Dernier combat, de M. Cartiz; Somalus de la critique; 17 h 13 l'Arbre qu'os blesse, de D. Avdeliedis; 19 h, Angelus novus, de P. Misuraca; 21 h, Festival de Cannes 87 : Film présenté : Un cor DIMANCHE 24 MAI

lian ; Semaine de la critique : 17 h 15, le Grand défilé, de Chen Kaige; 17 h 15, is Grand défilé, de Chen Kaige; Festival de Cannes 19 h 15, Film présenté à la Quin-saine des réalisateurs ; 21 h, Film présenté : Un certain regard.

**BEAUBOURG (42-78-35-57)** SAMEDI 23 MAI

15 h, la Fléan, ou la mort du soleil, de G. Dulae; 17 h, la Jennesse, de Ron Ichi-lawa (v.o.a.t.f.); 19 h, Syivia, de M. Firth, (v.o.); 21 h, Other Halves, de J. Leing DIMANCHE 24 MAI

Semaine de la critique : 15 h, Lettres d'un homme mort, de C. Lopouchansid (v.o.s.t.f.) : 17 h, Et moi alors, de A. Franke (v.o.s.t.f.) ; Nouvelle-26iande : 19 h, Death warmed up, de D. Blyth (v.o.) : 21 h, Ngati, de B. Barolsy.

CENTRE GEORGES-POMPIDOU Saile Garance (42-78-37-29) Le cinéma brésilies. SAMEDI 23 MAI

14 h 30, Rua Sem Sol, d'A. Viany; 17 h 30, Teremos infancia, d'A. Raulino; Der Leone Have Sept Cabezas, de Giauber Rocha; 20 h 30, Jubiaba, de N. Peireira DIMANCHE 24 MAI

14 h 30, Inocencia, de W. Lima Jr.; 17 h 30, A Pedra da Riqueza, de V. de Car-valho; Cabezas cortadas, de G. Rocha;

Les exclusivités

AFTER HOURS (A., v.o.): Ciné-Beaubourg, 3° (42-71-52-36); Sindio Galande, 5° (43-54-72-71); Romande, 6° (45-74-94-94); Ermitage, 8° (45-63-16-16); v.f.: UGC-Boulevards, 9° (45-74-95-40).

AJANTRIK (Ind., v.o.) : Républic-Cinéma, 11 (48-05-51-33) ; h. sp. Cinéma, 11<sup>1</sup> (48-05-51-33); h. sp.

ANGEL HEART (\*) (A., v.o.);
Gaumoni-Halles, 1= (42-97-49-70); StMichel, 5= (43-26-79-17); Bretagne, 6=
(42-22-57-97); 14-Juillet-Odéon, 6= (43-25-9-83); Ambassado, 8= (43-59-19-08); v.f.; Bastille, 11= (43-42-16-80); v.o.; Escarial, 13= (47-07-28-04); 14-JuilletBeaugrenelle, 15= (45-75-79-79); v.o. et
v.f. Gaumont-Opéra, 2= (47-42-60-33);
mcr. et jcu. v.f.; Rex, 2= (42-36-83-93);
Montparnos, 14= (43-27-52-37). tparnos, 14 (43-27-52-37). Mouparno, 14 (43-21-37).
L'APRCULTEUE (Fr.-Gr.) (v.a.):
Forum-Horizon, 1- (45-08-57-57); 14Juillet-Parnasse, 6- (43-26-58-00); StAndré-des-Arts, 6- (43-26-48-18);
George-V, 8- (45-62-41-46); 14-JuilletBastille, 11- (43-57-90-81).

ASSOCIATION DE MALFAITEURS (Fr.): Impérial, 2º (47-42-72-52); George-Ve, 8º (45-62-41-46); UGC Gare de Lyon, 12º (43-43-01-59); Paranssions, 14º (43-20-30-19). AUTOUR DE MINUIT (A., v.A.) : Tem-pliers, 3- (42-72-94-56).

L'AUTRE MOTTIÉ DU CIEL (A, vo.) : Latina, 4 (42-78-47-86). BASIL DÉTECTIVE PRIVÉ (A., v.f.) : Napoléon, 17 (42-67-63-42).

MEDY (A., v.o.) : Lucernaire, 6 (45-44-

LES ESOUNOUES Nº 2 (A., v.f.): Mistral, 14 (45-39-52-43); St-Lambert, 15 (45-32-91-68). BEAZIL (Brit., v.o.) : Epic-de-bois, 5- (43-37-57-47). (43-37-37-47).
CHAMBRE AVEC VUE (Bdt., v.o.):
Forum-Orient-Express, 1" (42-33-42-26); 14-Juillet-Odéon, 6" (43-25-59-83); Ambassado, 8" (43-59-19-08).

CHRONIQUE DES ÉVÉNEMENTS AMOUREUX (Pol., v.o.) : Cluny-Paince, 5º (43-25-19-90). CHRONIQUE D'UNE MORT ANNON-

CÉE (it.-Fr., vi.): Gaumont-Helles, le (42-97-49-70); Hantefeuille, & (46-33-79-38); 14-Juillet-Odéon, & (43-25-59-83); Marignan, & (43-39-92-82); Pablieta Champs-Hysées, & (47-30-76-22); Parmanicas, 14 (43-20-30-19); Kinopanorama, 15 (43-06-50-50); 14-huillet-Beaugemelle, 15 (45-75-79-79); v.f.: Ren, & (42-36-83-93); Geumont-Opéra, & (47-42-60-33); Bretagan, & (42-22-57-97); Br-Lazare-Pasquiar, & (43-87-85-43); Françain, 9 (47-70-33-88); Nanions, 12 (43-43-04-67); Parvette, 13 (43-31-56-86); Gaumont-Alésia, 14 (43-27-84-50); Maillot, 17 (47-48-06-06); Gaumont-Convention, 19 (48-22-42-27); Pathé-Chory, 18 (45-22-46-01). LES CLOWNS DE DEEU (Fr.) : Utopia,

LA COULEUR DE L'ARGENT (A. v.a.): UGC-Odéon, 6<sup>-</sup> (42-25-10-30); Marignan, 8<sup>-</sup> (43-59-92-82); Gaumont-Opéra, 2<sup>-</sup> (47-42-60-33).

LA COULEUR POURPRE (A., Forum Arc on Ciel, 1º (4247-53-74); George V, 8º (45-62-41-46); Parmanica, 14º (43-20-30-19); v.f.: Parwette, 13º (43-31-56-86). COUP DOUBLE (A., v.o.) : Ermitage, & (45-63-16-16); v.f. : UGC-Montparnasse, & (45-74-94-94).

6 (45-74-94-94).
CRIMES DU CIEUR (A., v.o.): Cinoches St-Germain, 6 (46-33-10-82).
CROCODHLE BUNNIEE (A., v.o.): Forum Arc en Ciei, 1st (42-97-53-74); Marignan, 8 (43-59-92-82); v.f.: Impérial, 2 (47-42-72-52); Bastille, 1ls (43-42-16-80); Montparnasse-Pathé, 14 (43-20-12-06); Convention-St-Charles, 15 (45-79-33-00).

LA DAME DE MUSASHINO (Jap., v.o.): 14-Juillet-Parnassa, & (43-26-58-00), h. sp.
LE DESTIN DE MADAME YUKI (Jap., v.o.): 14-Juillet-Parnasse, & (43-26-58-00), h. sp.

### LES FILMS NOUVEAUX

AUX PORTES DE L'AU-DELA (\*). NATES DE L'AU-DELA (\*). Film américain de Stuart Gordon. VO: Forum Horizon, 1= (45-08-57-57); Normandie, 8= (45-63-16-16). VF: UGC Montmartre, 6= (45-74-94-94); Françain, 9= (47-70-72-86); UGC Gare de Lyon, 12= (43-36-23-44); Images, 13= (45-22-47-94); Secrétan, 19= (42-06-79-79).

79-79).

BUSSON ARDENT. Him fraction of Lamont Perin. Cnd-Beaubourg.

3º (42-71-52-36); Chmy-Palace, 5º (43-25-19-90); UGC Montpurmasse, 6º (45-74-94-94); Biarritz. 3º (45-62-20-40); UGC Boulevard, 9º (45-74-95-40); UGC Gare de Lyun, 12º (43-43-91-59); UGC Gobelins, 13º (43-36-23-44); 14 Juillet-Beaugrenelle, 15º (45-75-79-79).

BOTEL DE FRANCE, Film francain BOTEL DE FRANCE. Film français de Patrice Chéreau. Forum Aro-en-Ciel, 1° (42-97-53-74); Racine-

Odéon, 6 (43-26-19-68); Balzac, 8

(45-61-10-60) ; Gaumont-Alésia, 14 (43-27-84-50) ; Parnassiens, 14 (43-

RADIO DAYS. Film américain de

Woody Alien. VO: Gamoni-Halles, 1" (4297-49-70); Gamoni-Opéra, 2" (47-42-60-33); Astion Rive-Gauche, 5" (43-29-44-40); 14 Juillet-Odéon, 6" (43-25-59-83); Pagode, 7º (47-05-12-15) Gaumost-Champa-Elvades & (43 Gaumost-Champa-Elyaéos, \$ (43-59-04-67); 14 Juillet-Bastille, 11- (43-57-90-81); Gaumont-Alésis, 14-(43-57-90-81); Gaumont-Alésia, 14 (43-27-84-50); Gaumont-Parnassa, 14" (43-35-30-40); 14 Juillet-Beaugrendle, 19" (45-75-79-79); Mayfair, 16" (45-25-27-06); Mall-lot, 17" (47-48-06-06). VF: Paramount-Opéra, 9 Faramount-opera, 12, (47-42-43-04-67); Vations, 12, (43-43-04-67); UGC Gobelins, 13, (43-36-23-44); Mframar, 14, (43-20-69-52); Gaumoust-Convention, 15, (48-28-42-27); Paths-Clichy, 18, (45-22-43-27); Paths-Clichy, 18, (45-22-43-28); Paths-Clichy, 18, (45-24-43-28); Paths-Clichy, 18, (45-24-43-28

## Paris en Visites

«Salons XVIII» siècle et mobilier du ministère de la marine» (prévoir carte d'identité), 14 h 15, 2, rue Royale (Arts et curiosités de Paris I. «Monffetard et ses secrets», 15 h, métro Monge (Commissance d'ici et

d'ailleurs).

14 h 30, 121, rue de Lille (les Hauts-

Grenelle (ARS).

Gambatta, 20° (46-36-10-96).

GOOD MORNING BABILONIA (It., Angl., vo.): Forum Horizon, 1° (45-08-57-57); Gammont-Opéra, 2° (47-42-60-33); 14 Juillet-Odéon, 6' (43-25-59-83); 14 Juillet-Parnasse, 6' (43-26-58-00); Colisée, 8' (43-59-29-46); Georges V, 8' (45-62-41-46); 14 Juillet-Bestille, 11° (43-57-90-81); 14 Juillet-Beaugrenelle, 15° (45-75-79-79); Bienventhe-Montparnasse, 15° (45-44-42-502); v.f.: Nations, 12° (43-43-04-67); Fauvette, 13° (43-31-56-86); Montparnasse-Pathé, 14° (43-27-84-50); Gaumont-Alésia, 14° (43-27-84-50);

Montparamete Pathá, 14 (43-20-12-06); Gaumont-Alésia, 14 (43-27-84-50); Gaumont-Convention, 15 (48-28-42-27); Pathé-Clichy, 18 (45-22-46-01). BANNA ET SES SŒURS (Ang. v.a.): Studio de la Harpe, 5 (46-34-25-52). L'HISTOIRE DU JAPON RACONTÉE PAR UNE HOTESSE DE BAR (Jap., v.a.): Cluny-Palace, 5 (43-25-19-90). «Le palais de justice en activité : des procès pris sur le vif dans un cadre chargé d'histoire, autrefois résidence des Capéticas». 14 h 30, devant les grilles (Michèle Pobyer). NSPECTEUR GADGET (Fr.): Gaumont-Opéra, 2º (47-42-60-12); Saint-Ambroise, 11º (47-00-89-16). « L'ancienne abbaye de Saint-

### **CONFÉRENCES**

60, boulevard Latour-Maubourg,

121, rue de Lille, 14 h 30 : «La rue de l'Université» exposition commentée

Le Monde sur minitel

..... 0-0

14:10 Nice, 35; 11. Lille, Sa RC Paris, 32; 17. Toulon, Schang, 28; 19. Nancy, 27;

d'Europe du saut en lon-8,61 m, a réussi le venthis un bond prodigioux de 14 cm du record du monde Bob Beamon, étable A least olympiques de Mexico

Nongro, le vandredi 22 mai hesin-Mer (Var).

ment. En accord avec l liste, cent-ci frequeies tonjours use dépression p les faux certificats que Lachand a, somble

ples consultations, que maindes » effectament

### Huit jeunes gens après m viol ca

Dix jennes sont, des mineurs, ent été inculs vendredi 22 mai, l. Gre-d'entre eux ent été écross-inculpations, puneraisse dans les prochains jours, use affaire sordide qui duite, le samedi it an dans le quartier de l'Alm ble. Ce jour-ill, une joi âgée de treste copt ains, auteur de planteurs temans autear de pauseau emicale, avait quité le den liel pour finalement vanc un bar de la ville un jennes gens qui l'avaissi e

Plus tard, pratiqueme ciente, la jeune femme av ciente, la jeure remain an jeures garçons dans an al cà elle allant être victim collectif pendant deut j les enquêteurs, cinquant jeunes garçons out ainsi a

# minire d'Etat à la jeunesse

Nous ne voulant p postes soien disordes ui mens d'année en aunité attribuerons en fonction et des résultats », &4-it toutefois préciser audis critères d'évaluation. Ce « redéploisment quera des le mois de ja les associations qui en bé anis du ministère.

figurent en priocité celle ressent aux problèmes de M. Bergelin a décidé, a mettre la lutte contre la t en tête de ses actions pa 1988, Dès cette année, 7 france sont consecrés à l tère, et il est prévu d stands d'accresi dess d'information jenocure. Le secrétaire d'Etat d'autre part, le lance d'age « bourse du défi »

aider les jeunes de dix-à cinq ans à réaliser un pro-domaines branasitaires ques, techniques, spor reis... Essiron 1 900 box ainsi distributes, dont

(1) Fords de coopérationesse et d'éducation pipul 1964 par M. Mannios II secrétaire d'Elat. à la jeur sports, pour le développement le cratif recopération d'unérêt général d'unérêt général des le a jeuresse, de l'éducation po l'action sociale.

## DÉFENSE

Thomson wand a liard de francis de ac marine australienne. française Thomson Sint Thomson-CSF, foundità i tard de francs de systèm la marine de guerre austr sonars seront installés à marins lance-torpilles qu australierare: cominand chantiers names public coût globel de 16 millians environ. La livraison est p 1991 of 1998. .

© Un nouvees direction militaire. → Le ministres du mercredi nommé M. Jean-Charl Ciroctour de la fonction des relations sociales, a de la défense, en rempti M. François Califernati dorné su démande la gardi 9 avrill.

9 avril.

[Né le 22 juillet 1930 contrôleur général des a Ciande Roqueple, après de différents cathainte mons défense, a été direction aluminations, justifiques tienses, en 1976, se une défense, pais directions des diques, de 1980 à 1983, date, il était direction des aux relations moissies à la male Aérospatiale.]



Faits divers

A Grenoble

Deux médecins et deux courtiers en assurances sont inculpés de complicité d'escroquerie

GRENOBLE de notre bureau régional

STRINGS THE

 $((1/2, 1/2) \stackrel{\circ}{\sim} (1/2, 1/2)$ 4 - 34

Section States

COMMAN DESTANCE

Control to Suppose 1.00 to \$2.50 kg/m 1.00 kg/g to \$2.50 kg/m 1.00 kg/m 1

100

contract self-treat.

インシンをおかま。

or a rown about

ा । अस्ति स्टब्स्य हो। जन्म

era Laris

· · · · · = nitrice sign

in large affect

1日:32年7年間

1 - 1 - 335

The second secon

the control of the same special states and the same special states are same special states and the same special states are same special states and the same special states are same special states and the same special states are saminated are same special states are same special states are same

EXPERSENTAL.

The same of the sa

BARTO PROMINE OF THE

Anne pa cy

Language Mars 1947

indifferently of 18 2 2

To the late has

SONT MELR.

FET DEMIE

M PAIT OF A SA

Deux médecins et deux courtiers travaillant pour les Assurances générales de France (AGF), qui avaient mis en place à Grenoble un système d'escroquerie à l'assurance, ont été arrêtés par la brigade financière de la pulice indicaire.

arrêtés par la brigade financière de la police judiciaire.

L'un des médecins, le docteur Pierre-Eric Colomby, trente-sept ans, conseiller municipal RPR de meylan (Isère), a été écroué et inculpé le jeudi 21 mai, par M. Jean Berkani, inge d'instruction, pour complicité d'escroquerie et établissement de faux certificats. Son confrère, le docteur Paul Lachaud, soixante et un ans, contrevisiteur des AGF et directeur adjoint du SAMU de Grenoble, inculpé pour les mêmes motifs, a été inculpé pour les mêmes motifs, a été laisse en liberté après versement d'une forte cantion.

HONOR CHANGE Les deux médecins étaient depuis plus d'un an de connivence, selon les policiers, avec deux courtiers en assurances, MM. José Magalès et Georges Ismirian, qui ont été égale-ment inculpés et écronés à la prison de Varces. Ils démarchaient leur de Varces. Ils démarchaient leur proche entourage et leurs amis pour eur faire contracter une assurance complémentaire maladie qui leur domait droit à des indemnités de 150 F à 300 F en cas d'arrêt de tra-

> Les deux courtiers, qui avaient fait signer une cinquantaine de contrats demandaient à leurs clients de commise expressément le doc-teur Colomby qui, pour la première

visite, recevait 400 F, remboursés par les AGF, puis les honoraires « ordinaires » résultant des multiples consultations que les « faux malades » effectuaient régulière-ment. En accord avec leur généraliste, ceux-ci évoquaient presque toujours une dépression pour obtenir les faux certificats que le docteur Lachaud a, semble-i-il, toujours entérinés lors de ses contre-visites qu'il réalisait moyennant une rémunération de 750 F.

CLAUDE FRANCILLONL

### Huit jeunes gens écronés après un viol collectif

Dix jennes gens, dont physicurs mineurs, ont été inculpés de viol, vendredi 22 mai, à Grenoble. Huit d'entre eux ont été écroués. D'autres inculpations pourraient survenir, dans les prochains jours, concernant une affaire sordide qui s'est pro-duite, le samedi 11 mai dernier, dans le quartier de l'Alma, à Grenoble. Ce jour-là, une jeune semme àgée de trente-sept aux, dépressive, auteur de plusieurs tentatives de suicide, avait quitté le domicile fami-lial pour finalement rencontrer dans un bar de la ville un groupe de jounce gens qui l'avaient enivrée.

Plus tard, pratiquement inconsciento, la joune femme avait saivi les cunes garçons dans un appartement où elle allait être victime d'un viol collectif pendant doux jours. Selon les enquêteurs, cinquante à soixante jeunes garçons ont ainsi abusé d'elle,

### Jeunesse

### Des associations d'éducation populaire victimes de suppressions de postes

Le secrétaire d'Etat à la journesse et aux sports, M. Christian Bergelin, a décicé de « redéployer » cette année 372 postes du FONJEP (1) sur les 2 364 qui dépendent de son ministère. Cette décision se traduira par une diminution du nombre de postes accordés à certaines associa-tions au profit d'autres qui présenteront des projets conformes aux

Une douzaine d'organisations, ayant pour la plupart une sensibilité de gauche, seront frappées par cette mesure. Parmi elles, la Fédération Léo-Lagrange (103 postes sup-primés), la Ligue de l'enseignement, les Francs et Franches camarades... Le secrétaire d'Etat reconnaît implicitement que ce redéploiement est aussi un réquilibrage politique : « Nous avons décidé de revoir les effectifs des associations qui ont plus que doublé leur nombre de postes entre 1981 et 1986 », a-t-il déclaré le jeudi 21 mai.

### SPORTS

● FOOTBALL: Bordeaux, titre de champion en vue. — Les Giron-dins de Bordeaux, qui ont fait match nul à Brest (1-1), vendredi 22 mai, comptant désormais deux points d'avance sur Marseille, défait à domicile per Lens (1-3) et paraissent bien placés — à seulement deux jour-nées de la fin du championnat de France - pour emporter le titre.

LES RESULTATS

Toulouse b. Nancy 2-1
Anxerre et Sochaux 0-0
Monaco et Paris-SG 1-1 \*Metz b. Nantes 3-1
\*RC Paris b. Nice 3-1

Classement. — 1. Bordeaux, 51 pts. 2. Marscille, 49; 3. Toulonse, 46; 4. Auxerre, 43; 5. Monaco, 42; 6. Metz et Paris-SG, 39; 8. Brest, 38; 9. Lens, 36; 10. Nice, 35; 11. Lille, Names et Lavai, 34; 14. Saint-Etienne, Le Havre et RC Paris, 32; 17. Toulon, 30; 18. Sochaux, 28; 19. Namey, 27; 20. Rennes, 17. 11 Tight

• ATHLÉTISME: 9,86 m en longueur. — La Soviétique Robert Emmian, vingt-deux ans, qui détenait le record d'Europe du saut en longueur avec 8,61 m, a réusai le vendredi 22 mai un bond prodigieux de 8,86 m, à 4 cm du record du monde de l'Américain Bob Beamon, établi lors des leux obsensiones de Movien. lors des Jeux olympiques de Mexico en 1968.

"BOXE : championnet
d'Europe des coq. — Grâce à une
aisance technique et une vitesse
d'augunion peu communes, le franpais Leuis Gornis, âgé de vingtquatre ans, s'est adjugé le titre de
champion d'Europe des poids coq, en
hattant aux points en douze reprises
le tenant du thre, son compatriote
Antoine Montero, le vendredi 22 mai Antoine Montero, le vendredi 22 mai à La Seyne-sur-Mer (Var).

« Nous ne voulons plus que les ment d'année en année. Nous les attribuerons en fonction des projets et des résultats », a-t-il ajouté, sams toutefois préciser quels seront ces critères d'évaluation.

Ce « redéploiement » s'appliquera dès le mois de juillet. Parmi les associations qui en bénéficieront, ligurent en priorité celles qui s'inté ressent aux problèmes de la drogue. M. Bergelin a décidé, en effet, de mettre la lutte contre la toxicomanie en tête de ses actions pour 1987 et 1988. Dès cette année, 7 millions de france sont consacrés à la formation de 700 cadres dépendant du minis-tère, et il est prévu d'ouvrir des stands d'accueil dans les Centres d'information jeunesse.

Le secrétaire d'Etat a annoncé d'autre part, le lancement prochain d'une « bourse du défi » destinée à aider les jeunes de dix-huit à vingt-cinq ans à réaliser un projet dans les domaines humanitaires, économiques, techniques, sportifs, culturels... Environ 1 000 bourses seront ainsi distribuées, dont le montant pourra varier de 10 000 à 50 000 france.

(1) Fonds de coopération de la jeunesse et d'éducation populaire, créé en 1964 par M. Maurice Herzog, alors secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports, pour le développement de l'anisports, pour le développement de le mation dans les organismes privés sans mation dans les organismes privés sans mation de la contract de la but lucratif rempissant une mission d'intérêt général dans le secteur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de l'action sociale.

### DÉFENSE

• Thomson vend pour 1 millierd de francs de sonars à le marine australienne. — La société française Thomson-Sintra, filiale de Thomson-CSF, fournira pour 1 milliard de francs de systèmes sonars à la marine de guerre australienne. Ces sonars seront installés sur six sousmarins lance-torpilles que la marine chantiers navals suédois pour un coût global de 16 milliards de francs environ. La livraison est prévue entre 1991 et 1996.

 Un nouveau directeur de la fonction militaire. — Le conseil des ministres du mercredi 20 mai a nommé M. Jean-Claude Roqueplo directeur de la fonction militaire et des relations sociales, au ministère de la défense, en remplacement de M. François Cailleteau, qui avait donné sa démission (le Monde du

[Né le 28 juillet 1930 à Marseille contrôleur général des armées, Jean-Claude Roqueplo, après avoir servi dans différents cabinots ministériels à la différents cabinets ministèriels à la défense, a été directeur des affaires administratives, junidiques et contentienses, en 1976, au ministère de la défense, puis directeur des affaires juridiques, de 1980 à 1983. Depuis cette date, il était directeur délégué général aux relations sociales à la société nationale Administrative la disconstitué l nale Aérospatiale.

## Informations «services»

### **MOTS CROISÉS**

PROBLÈME Nº 4490 HORIZONTALEMENT

 Fut envoyée sur les roses. Très tendre. — II. A parfois du mal à se faire obéir. Tique, par exemple. — III. Est difficile à pousser quand elle est très haute. Orné de lignes. Est toujours très pétillant. — IV. Qui devra être acquittée.

Penvent être vaines pour les vaches. Geste Bleuet, au Ca-nada. Une bonne opinion. – VI. Deuxième d'une série. Peut se Un bout de bois,

— VII. Qu'on
peut considérer comme perdus. Se lancer dans les retranchements. - VIII. Utilisé quand on a déjà doublé. Les boas XIV sout mis en code.

supplément pour les hommes. Utile quand on vout entrer dans les bois. Est donc à la taille. — X. Faire des compositions. Est toujours feuilletée. — XL Qui a donc de l'expérience. Circulaient à Rome. Point de départ. — XII. Objet de vénération. La nôtre est vulgaire. Peut être assimilé à une portion de tripes. Est loin de la borne. - XIII. Mis à l'écart. Ne pes faire circuler. — XIV. Qui out donc été bien frottés. Qui pent effrayer les rats. — XV. Il y a un bail quand elle est belle. Est utilisé notamment en parfumerie.

Mis en mouve-ment. - IX. Un

### VERTICALEMENT

1. Un homme que certains n'hési-teraient pas à tuer. Reçues par celui qui n'a rien. — 2. Qu'on n'avait donc jamais entendues. Saint d'Italie. — 3. Avoir un refuge. Un homme vrai-ment pris. Est très solide quand il est de fer. — 4. Qui a fait son appari-tion. Berg surpres une comprèse. Lestion. Pour purger une commère. Let-tre. – 5. Intéressa beaucoup de chercheurs. Mettre en quatre par exemple. Un homme qui tenait la chandelle. – 6. Comme de très manvaises affaires. Première au départ. - 7. Faire des tresses. Un produit finel de décomposition. - 8. Qui n'a pas été mis dans le bain. Prendre un teint de fleur. Nom qu'on peut don-ser à un gros pâté. — 9. Peut servir

poser la culotte. Utile pour celui qui vent faire son trou. - 10. Faire du nouveau. Halle quand il y a plu-sieurs valaseaux. – 11. Animal. Début de série. Bien vrai. Sanguine quand elle est rouge. — 12. Un mot qui indique que la ville n'est pes loin. Cuvette. Qui sont dans cer-taines dispositions. — 13. Qui est donc comme de l'argent. Se noie dans un verre d'eau. Sorte de cament. – 14. Peut être formé de verdure. Pas brillant, N'avantage donc pas. - 15. Pris per le santeur. Pas indifférent. Mettre bea

### Horizontalement

I. Mensonges. — II. Amoureuse. — III. Let. — IV. Arêtes. Eu. — V. Dassault. — VI. Ru. Esmêne. — VII. Edit. As. — VIII. Sens. Ur. — IX. Termite. - X. Etc. Ger. XI. Serre-file.

### Verticalemen

 Maladresses. – 2. Emeraude Té. - 3. Notes. Inter. - 4. Su. Tsé-tsé. - 5. Ormesu. Rue. - 6. Né. Summum. — 7. Gué. Lc. Rigi. — 8. Ha. Etna. Tel. — 9. Sceau. Espère. GUY BROUTY.

## Le Carnet du Monde

 Se femme,
 Ses enfants, Tous ses pares

Et compagnons de lutte cut la douleur de faire part du décès de

Please HALBWACHS,

mrvenz ie 17 mai 1987.

stricte intimité. (Le Mondo *du 23 mal.*)

- M= Pierre Vielliard,

son éponte, M= Christiane Vieillard, M. et M= Paul Vieillard,

M. et M. Bortrand Vicilland.

ses petits-enfants, M= Marie Vieillard,

१६ अस्टार स्ट ३८३ स्थाध्यक्षः, Parents et alliés, de France et du Victnem,

M. Plarre VIEILLARD,

surveau le 21 mai 1987, dans sa

La cérémonie religiouse sura célébrée la mardi 26 mai à 14 houres en l'église Sainte-Geneviève des Grandes-Carrières, 174, rue Champ Paris-19.

138, rue Championner, 75012 Paris. Corniche Paul-Clormont, 06670 Colomars.

**Anniversaires** - 24 mai, ouzième anniversaire de sa disparition, la mémoire de

Pierre ABOULKER est évoquée dans la fidélité da souvenir.

- Philippe BORDIER, le 24 mai 1977, était myi à l'affection

Pour ce dinième anniversaire, une pensée affectucuse est demandée à tous ceux qui restent fidèles à son souvenir.

- Nous n'oublions pas

FRANCOISE et GUS.

- GEY KOUASSIGAN.

none a quittée le 25 mai 1981.

- - - remains of the calents demanders que tons cont qui l'ent simé se son-viennent.

- Le 24 mai 1984,

François POUSSIÈRE

Une pessée est demandée à ceux qui l'out commet gardent son souvenir. - Ses enfants, Denise et Daniel, rap-pellest à coux qui l'ant conse et simé le souvenir de

Eimeni RIVET,

professour au lyofe du Pare, enlevé à leur affection le 25 mai 1977. Communications diverses

post-industrielle, goullement explosi-des costs d'information et d'organisa-tion, stagnation de la productivité. Des pyramides aux réseaux.

Do 13 h 45 h 16 heures. Sallo 524, Maison des sciences de l'homme, 54, boulevard Raspail, 75006 Paris.

# Le Monde sur minitel

**METEO** 

Météo régionale, météo du monde entier, météo marine.

36.15 TAPEZ LEMONDE

### MÉTÉOROLOGIE

SITUATION LE 23 MAI 1987 A O HEURE TU

Le Monde ● Dimanche 24-Lundi 25 mai 1987 15



Drofution da temps en France entre je gamedi 23 mai à 0 houre et le diman-cise 25 mai à 24 houres.

Des masses d'air plus chaudes vont remonter d'Espagne et gagneront dimanche une grande partie du pays. Mais elles généreront des manifestations

Dimache, les températures seront très agréables sur l'ensemble du pays; mais côté ciel, il y sura tout de même des régions défavorisées... De la Bratable à l'Aquitaine et aux Pyrénées centrales, des nuages instables pourront donner des averses tout au long de la journée. Mais on verra quand même des échircies. Attention aux orages en montages.

Du Midi pyrénéen au Massif Central num régions méditerranéennes et à Rhône-Alpes, les nuages pré-orageux et le soloil se partageront aussi le ciel. Des ordées ou des orages se déclencheront plutôt en fin de nuit ou dans l'aprèsmidi. Enfin, de la Normandie et du Nord-Picardie an Centre, à la Bourgome en lurs es à l'Alesse le coleil segne, au Jura et à l'Alsace, le soleil sera plus généreux. Le ciel ne commencera à se voiler que l'après-midl.

se votter que l'après-mid.

Les températures minimales seront ecorre parfois un pen fraîches : 5 à 7 degrés sur la moitié nord du paya, mais localement 4 degrés dans le Nord-Est; par courre, il fera 10 à 12 degrés sur les régions méridionales. Les maxima, eux, seront tout à fait de saison : 16 à 18 degrés de la Bretagne au Nord, 18 à 20 degrés ailleurs, mais 21 à 23 degrés toujours en Méditerranée.



| TEMPÉRATURES mexima - minima et temps observé Velours extrêmes relevées entre le 22-05-1987 le 22-05 6 h TU et le 23-05-1987 à 6 h TU |                        |                  |      |      |          |            |    |      |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------|------|----------|------------|----|------|-----|
| FRANCE                                                                                                                                | TOURS                  |                  | 4 3  | D    | LOS ANG  | ALS        | 20 | 13   | N   |
| ANCOR 20 6                                                                                                                            |                        | E 1              |      | C    | LUXEAG   | URG        | 11 | 5    | C   |
| MARRIZ 17 12                                                                                                                          |                        | A 2              |      | 2    | MADRID   | ********** | 23 | 14   | C   |
| BORDEAUX 17 6                                                                                                                         | N .                    | ÉTRANG           | ER   |      |          | PCH        | 25 | 15   | C   |
| 10URGES 13 3                                                                                                                          | D                      |                  | 1 17 | O    | MEXICO   |            | 29 | 13   | A   |
| MEST 12 5                                                                                                                             |                        | DAN J            |      | P    | NILAN    |            | 20 | 7    | D   |
| CAEN 11 2                                                                                                                             | NAME OF TAXABLE PARTY. | S 2              |      | Ď    | MONTRÉ   | L          | 23 | 10   | ō   |
| CHERIOORS 10 5                                                                                                                        | TA BYJOHN              | X 3              |      | C    | MOSCOU   |            | 27 | 14   | č   |
| CLERMONT-FRIER. 12 -1                                                                                                                 | DADCET.                | ONE 3            |      | č    | NARCH    |            | 26 | 17   | Č   |
| DUDN 12 3                                                                                                                             | DEL COL                | DE 1             |      | P    | NEW-YOR  | Z          | 25 | 14   | D   |
| GEENOME SHIFE 15 3                                                                                                                    | V                      |                  |      | N    | OSEO     |            | 22 | 6    | D   |
| LELE 14 7                                                                                                                             | To SHIRM               | 185 I            |      | . Tq | PALMA-D  |            | 24 | 12   | N   |
| LINOSES 11 4                                                                                                                          | 9 1                    | I I              |      | Ď    | PÉKIN    |            | 23 | 14   | Ĉ   |
| LYON                                                                                                                                  |                        | AGUE M           |      | N    | RIODEJA  |            | 22 | 22   | Ď   |
| MARSENLEMAR 12 7                                                                                                                      | -                      | 2                |      | D    | ROME     |            | 20 | 11   | Ď   |
| NANCY 13 2                                                                                                                            | D DAKAR                | .,               |      | ő    | SINGAPOL |            | 29 | 27   | N   |
| NAMES 15 5                                                                                                                            | D DELEN.               | 31               |      | P    | STOCKHO  |            | 16 | 2    | Ď   |
| NECE                                                                                                                                  | D DIESEN               |                  |      | ć    | SYDNEY   |            | 21 | 10   | D   |
| PARIS MORTS 13 6                                                                                                                      |                        | NG 30            |      | ត    | TOKYO    |            | 24 | 21   | Ā   |
| PAU 18 11<br>PERFECANT 21 13                                                                                                          |                        | L 19             |      | ۵    | TUNES    |            | 24 | 14   | Ŷ   |
| 150 Marie 14 4                                                                                                                        |                        | EM 31            |      | N    | YARSOVE  |            | 21 | 11   | P   |
| ST-ETTE-08 12 I                                                                                                                       |                        | E 27             | -    | ĉ    | YENESE   |            | 1B | 7    | Ď   |
| STRASSARIE 13 3                                                                                                                       |                        | S 13             |      | č    | VENNE    |            | 70 | ź    | Þ   |
| 315350444 13 3                                                                                                                        | M I TOMESE             | 9 L              | •    | ٠ ا  | TENUE.   |            | •  |      | r   |
| A B C                                                                                                                                 |                        | N                |      |      | P        | T          | I  | *    |     |
| averse brune conv                                                                                                                     | ciel<br>ert dégag      | ciel<br>f magenz | ors  | ge   | pluie    | tempŝi     |    | леід | je: |

★ TU = temps universel, c'est-à-dire pour la France : heure légale moins 2 houres en été; houre légale moins 1 houre en hiver.

(Document établi evec le support technique spécial de la Météorologie nationale.)

CINEMA &

## Le Monde REGIONS

### AQUITAINE

### Réinsertion

Une formule originale de réinser tion sociale des malades mentaux va être tentée à Bordeaux. Ces malades vivront en ville, dans un immeuble de trente studios équipé d'un restaurant et de salles communes sur le modèle des foyers-résidences pour personnes âgées. Peu de personnel, pas de médicalisation, hormis une garde de nuit assurée par deux étudiants en médecine en échange du logement gracieux, telles sont les caractéristiques de cet équipement. Il doit offrir l'autonomie sans la soli-

Les convalescents psychiatriqu bénéficierant du soutien des bénévoles de l'Association des amis et familles de malades mentaux (UNAFAM). Psychologues ou thé-rapeutes en retraite, stylistes, esthéticiennes ou couturiers, accompagneront les locataires de la résidence dans leur délicate tentative de réinsertion sociale.

La gestion de l'établissement sèra confiée à l'UNAFAM par le Centre communal d'action sociale de la ville de Bordeaux, maître d'œuvre du projet. Le département de la Gironde pourvoira an budget de fonctionnement. La résidence devrait accueillir ses premiers loca-tuires à l'autompe 1988.

### ALSACE

### Bon espoir pour le consul

Strasbourg reprend espoir d'empêcher la fermeture de son consulat général des Etats-Unis. Marcel Rudloff, maire de la ville, et André Bord, président de la commission pour les relations francoallemandes, ont annoncé conjointement que le travail à Washington du «lobbyste» engagé par les Alsa-ciens, James Rosebuch, ancien chef de cabinet particulier de M= Rosgan, avait porté ses fruits.

La commission des affaires étrangères du Sénat américain, ont indiqué les deux élus, a écarté toute idée de fermer le consulat après le 1° ianvier 1987. Les sénateurs menacent d'amputer le budget du département d'Etat bien au-delà des économies recherchées si celui-ci persiste à vouloir ainsi supprimer dix postes diplomatiques.

Le vote du budget américain est prévu pour le 1s octobre. Mais le maire de Strunbourg est maintenant confiant. « Le seul obstacle, dit-il, pourrait être le veto du gouvernement et du président Reagan (...) Cela me semble hors de question puisque le département d'Etat avait dit qu'il prévoyait ces fermetures contraint et forcé par le Congrès et que George Busch l'a dit et répété au premier ministre Jacques

La ville de Strasbourg va prochainement lancer sa troisième opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH) dans le quartier de la gare. Le conseil municipal a décidé de faire étudier l'état du quartier par l'association de restau-Immobilière-Alsace (ARIM), et cela pour définir le périmètre de la future opération, et proposer une première estimation des crédits nécessaires.

Les élus socialistes se sont montrès très prudents en face de cette opération. Ils out souhaité que la concertation avec les habitants du quartier soit le plus large possible.

### AUVERGNE

### L'espace dans l'Allier

Une super-maquette de la fusée Ariane et une reproduction du programme Hermès ont été inaugurées au parc d'attractions du PAL à Dompierre-sur-Besbre (Allier), par Jean-Jacques Descamps, secrétaire d'Etat au tourisme, et Valéry Gis-card d'Estaing, président du conseil régional d'Auvergne, avec la participation du parrain des installations. Patrick Baudry.

Tourné à son origine vers une vocation animalière, ce parc de 150 hectares, qui a accueilli près de trois cent mille visiteurs en 1986, s'ouvre encore un peu plus aux joisirs et à la pédagogie. Dans une salle films et expositions proposeront une approche du monde de l'espace.

### AVEC L'AIDE D'UN INVESTISSEUR AMÉRICAIN

## Orléans aura son technopôle

"AGGLOMÉRATION orléansi n'échappera pas à la règle : elle aura aussi son technopôle. Un accord de principe vient d'être signé pour cela avec un eur américain, Richard

∢ C'est une chance à saisir. L'agglomération orléanaise ouffle. Elle vit sur les acquis isation des activ parisiennes des années 60-70. La ville de Tours ve avoir le TGV. Ce technopôle sere notre locomotive pour l'an 2000. » Principal négociateur, Jean-Pierre Lapaire, maire socialiste de Saint-Jean-de-Braye, dans la courorine orléanaise, est ressemblant des activités de pointe et de haute technologie, de 3 000 à 5 000 emplois à l'horizon 2000, c'est ce que l'on espère de la venue de Richard Wood and Co sur les bords de la Loire.

(110 km

Tours

l'équipement des quais et faciliter la

réception et l'expédition des mar-

chandises. La grande affaire du

moment, c'est le creusement de

que les deux navires qui font actuel-

lement le trafic avec l'Angleterre, ils

nourraient embarquer, à partir de

1989, 2 000 passagers et 500 à

600 voitures. Mais leur tirant d'eau

de 6 mètres leur interdirait d'accé-der aux quais de Saint-Malo dans les

Le projet est donc de creuser un

nouveau chenal d'accès - dans un

granit dur, ce qui ne facilite pas les choses — et d'édifier an nouvel

appontement. Coût total des tra-

vaux : 135 millions de francs, dont

30 millions à la charge de la cham-

bre de commerce, le reste du finan-

cement étant assuré par l'État, la

région, le département et, peut-être,

un concours européen. La décision

devrait être prise avant la fin de

l'année pour une mise en service en

Les responsables du port estiment

que de tels investissements sont

indispensables si Saint-Malo veut

jutter efficacement avec le futur tunnel sous la Manche, ce que la

ance prévue du trafic trans-

conditions actuelles.

Le projet devrait s'inspirer du perc d'Ann-Arbor aux Etats-Unis, implanté aux portes de l'université du Michigan, près de Detroit, le premier mis en place par le pro-moteur américain, où environnement naturel et environnement technologique se combinent. PDG de sociétés axées aur la recherche travaillant pour l'administration. américaine, Richard Wood, un

Plerre-Charles Baiale, directeur

du PAL, attend près de quatre cent mille visiteurs cette année.

BRETAGNE

Saint-Malo soigne son port

Saint-Malo a une image touris-tique excellente — la cité des cor-

saires - et une image économique mauvaise : un taux de chômage de

plus de 19 %, un chantier navel qui

ient de sermer ses portes, un port

C'est par ce dernier biais que la chambre de commerce et d'industrie

de la ville et son président, Christian

En rétablissant tout d'abord la

vérité. Saint-Malo est avec Lorient

un des premiers ports bretons, mais

aussi un port national très diver-

silié : de pêche (fraîche et loin-taine), de plaisance (le départ de la

Route du rhum), de marchandise

diverses (surtout à l'importation).

de vovageurs (desserte de Ports-

mouth et des îles angio-normandes,

767 000 passages au total en 1986).

faits ou sont en cours nour améliorer

Des investissements out déjà été

ES présidents des vingt-six

conseils régionaux, réunis

jeudi 14 mai à la prési-

dence de l'Assemblée nationale,

ont adopté des positions com-

munes sur plusieurs points où ils

Morvan, ont décidé de r

réputation de la ville.

ancien basketteur jovial, percoureit l'Europe à la racherche de nouration la site de Charbonnière, un magnifique parc autour d'un châ-teau rococo du dix-neuvième siècle, propriéée de la ville d'Ortéens, mais situé sur le territoire de la commune de Seint-Jean-de-Braye. Dans un beau consensus, le maire accieliste de Seint-Jean-de-Braye, Intéressé par la situation d'Orléans, à une heure de Paris et aux portes des châteaux de la Loire, que lui présentait l'actif service économique de la ville, après une visite du parc d'Ann-Arbor, reçut carte blanche du l'homme d'affaires américain semblait avoir les yeux fixés sur les ministre et maire d'Orléans, Jacques Douffiegues (UDF-PR), pour négocier. L'accord de principe fut abords du campus universit d'Orléans-La Source, au sud de la Loire, loraqu'il découvrit au nord



propre bureau du ministre des

Trois cent vingt hectares vont donc être mis à la disposition de Richard Wood à partir de l'été 1988, Outre le château qui serait conservé, des équipaments de loisirs (notamment un parcours de golf international) devraient faire partie de l'ensemble qui jouxtera deux autres fleurons industriels implantés sur la commune, Christian Dior et IBM, at qui sera bienl'autoroute A 10 en direction de Paria, Le montage financier prévu strictement privé, assuré à 90 % per des investisseurs français, les stants étant apportés par Richard Wood and Co., ne devrait théoriquement cas pager sur les

La solidarité intercommunate - quatre communes som intéressées par le projet - a fini par l'emporter sur l'asprit de clocher et les chapelles politiques, afin de ettre à l'agglomération orlésnaise de prendre un nouvesu départ. Un deuxième souffe dont elle a bien besoin après l'euphorie industrielle des années 60.

REGIS GUYOTAT.

### l'accès au port qui permettrait d'accueillir les nouveaux car-ferries commandés par la compagnie bretoune Britanny Ferries. Plus lourds **LE-DE-FRANCE**

voir faire.

### Deux concours à la Défense

0 1 2

Manche et sa situation géographi-

que, au plus près des routes vers le sud, lui permettent d'espérer pou-

5 los

L'Emblissement public d'aménagement de la Défense (EPAD) a rendu officiels les résultats du concours lancé en 1986 pour l'amément des deux quartiers nord et sud dans la zone du quartier du Parc à la Défense. Le quartier nord, qui représente 15000 mètres carrés de bureaux, 220 logements, 2 hôtels et 4000 mètres carrés de lieux de commerce, sera confié à l'architecte Christian de Portzamparc, Pour le quartier and (250 logements, un marché et de nombreux équipements publics), le projet lauréat est celui de Jean-Paul Viguier. Les chantiers ouvriront au cours du deuxième semestre de 1987.

Ces deux opérations complètent et achèvent l'aménagement de la zone du Parc, qui représentera une fois les travaux terminés quelque 5500 logements et 235000 mètres carrés de bureaux autour de 25 hec-

tares d'espaces verts du parc départemental André-Malranx et qui rassemble quelques batiments. prestigieux, le Théâtre des Amandiers, la Maison des jeunes musiciens et l'Ecole de danse de l'Opéra. de Paris, qui doit ouvrir ses portes à la rentr<del>ée</del> prochair

### **Pharmaciens** de nuit

Depuis la création du Val-de-Marne il y a vingt ans, il n'y avait encore jamais eu de service de garde de nuit des pharmaciens dans ce département, pour des raisons de sécurité. Cette jacune vient d'être

Le préfet, Henri Rouanet, troucertaine heure, les malades on leurs proches se rendent à Paris en cas d'urgence, a provoqué une concertation entre pharmaciens d'une part, responsables de la police urbaine et de la gendarmerie d'autre part. Celle-ci a abouti et, pour la première fois, un système de garde de puit a pu être mis en place dans des conditions de sécurité satisfaisant

Touts personne à la recherche d'un médicament doit se présenter au commissariat ou à la gendarmerie, pièces d'identité et ordonnance à l'appui. Celui-ci avertit le pharma-

### cien, lui communique l'identité du client et lui donne un récépissé. ainsi que l'adresse de la pharmacie

Une fête

de la performance Le conseil général des Hauts-de-Seine organise le 20 juin avec le concours de l'établissement public d'aménagement de la Désense une Journée de la performance », Cette manifestation a pour but de promouvoir l'image de puissance conomique, culturelle et sportive du département des Hauts-de-

Elle comporters des exploits sportifs, un spectacle de variétés, un feu d'artifice. Es même temps, un « village de la performance » accueillers les entreprises, les collectivités, les grandes institutions qui viendront faire la démonstration de leurs réalisations les plus remarquables.

### MEDI-PYRÉNÉES

### Elèves architectes

Pour leurs vacances au bord de la mer, les élèves des lycées d'enseigne-ment professionnel (LEP) de l'académie de Toulouse metteut la main à la pâte. Expérience unique qui associe huit LEP dans la mise en place des modules d'hébergement. Seize unités au total seront ainsi construites dans le futur centre de vacances et de loisirs de Sigean, dans l'Ande.

Deux AROEVEN, les associations régionales des œuvres éduca-tives et de vacances de l'éducation nationale de Toulouse et de Nancy, ont pris l'initiative d'un tel projet. Outre les LEP, une dizaine d'organisations professionnelles et sociales ou d'administration sont associées à cette entreprise dont le devis initial se monte à près de 8 millions de francs, financés pour partie par le conseil général de la Haute-Garonne, le conseil régional, l'édu-cation nationale, la jeunesse et les sports, sinsi que par les caisses d'allocations familiales. Les travaux devralent être achevés en décembre

Le projet remonte à 1983. Les AROEVEN de Toulouse et de Nancy décident alors de faire cause centre de loisirs. Dès 1985, les établissements scolaires sont mis à contribution pour l'étude et la conception des lieux d'hébergement. Le programme de fabrication est mis en place au cours d'une réunion générale su lycés d'Auch, dans le

Le centre, construit sous la direction de doux architectes urbanistes. occupe un terrain de 17 000 mêtres carrés au sud de Narbonne, dans une zone littorale encore protégée où marécages, étendues pierreuses et cabanes de pêcheurs composent avec la mer un paysage propice au maintien de la flore et de la faune. Il pourra accueillir une centaine d'adolescents de dix ans à quinze ans, avec un encadrement de vingt adultes. Il sera egalement ouvert, hors vacances scolaires, aux classes de découverte, ainsi qu'aux sémi-naires, ce qui devrait lui permettre de fonctionner an moins six mois DOT GO.

## BASSE-NORMANDIE

On enlève le bas ?

La proposition en avait été faite lors de la précédente session du conseil régional. Vainement. Certains membres du conseil économique et social sont revenus à la charge récemment. Ils veulent en effet enlever le bas... de Basse-Normandie.

L'adjectif a pour eux une connotation péjorative qui nuit à l'image de marque de la région. Ils suggèrent « Normandie occidentale » en songeant à une hypothétique réunifi-cation avec la Haute-Normandie. Les révolutionnaires de 1789 avaient en leur temps planché sur la question en évoquant la création de deux Normandies, l'une orientale, l'autre occidentale. Déjà...

Cette page a été réalisée par nos correspondents : Etienne Benzet, Jacques Fortier, Francis Gouge. Ginette de Matha, François Rollin, Gérard Vallès, Jean-Yves Vif.

Coordination : Jacques-François Simon.

## REPÈRES

### IN BUX Etats-Unis issance du produit netional

gicain a été révisée en très use de 0.1 point aux États a arteint 4.4 % en rythme Andre le biettier transation le département du coma progression modeste de durant les trois derniers mos Le département du comindue egalement que, durant pies impôts des entreprises pies impôts des entreprises et de 5.5 %, leur plus fort en en mais ajouts our s un en, mais ajoute que domère est essentiallement domère est essentiallement domère de la réforme farnduite au début de l'année.

se de 0,4 % ... supritique...

spit à la consommation ont de 0,4% en avril aux

marie de b ment personal à catt de l'inflation à un sin que l'an demise Et à

### et de 0.5 % da

IT CHOYERWINE MY BOOK, de la Communesti de que forcetet. Cet estin 0,3 % enregated on t ration - on - Brand (+ 1,2 %) or the whole publics on Grâce (4 France, la Belgique et situate avail 0,5 % des ferrer, her ship w in Laurenbourg (-- 0.) tos Pays-Bas at (+ 0.2 %)

### Au Club de Paris

### Egypte obtient le rééchelonne de 7,5 milliards de dollars de crédits garantis

actuaciers publics de l'Egypte at leur tour d'apporter mae e de leur soutien aux diriat Caire en acceptant, lors minion du Club de Paris, le # 22 mai, de rééchelonner \$7,5 militards de dollars de s mantis. L'étalement des mements sur dix ans, doct à gice, acevre le principal ale intérêts, ainsi que les ade la dette gurantie, civile et m Les pays et les organisamagaiement arabes, qui m pas présents à la résolute sa s'aligner sur ses conclusumal, c'est un bailon d'expagris de 12 milliards de dolum semblent assurés les Ses. L'accord du 22 mai amoutre permettre la reprise Sitts vers up pays qui ett a up

aiprend fin un épisode long et mmie de l'histoire financière gyte. Les negociations ont en ie difficiles avant qu'un terfamente soit trouvé avec le à nonétaire international et pur la première fois depuis in les dirigeants égyptiens Auf g meirte en Genale als (zainissement élaboré sous de l'organisation. Cette Bide scellee par l'octroi d'un sand by de 325 millions de aprie Fonds, le 15 mai. Elle Abre revue à l'automne pro-Mis, à la veille même des arec le Club de Paris, la

Banque centrale a fri vesti pas vers l'unifica nienes de change et 17 mai d'applique le ché libre - ignueré ché libre - in pres tot - Aug modes aux bureaux de rep Le dépréciation de

ticage visitors de de queique 60 % depais M programive du marchi et certains économis une résurgence des p tionaistes alors que à prix atteint déjà 30 ed Mad cotte s tpait, stocks helde d aux prix de l'integie ment du loyer de l'argi recsaontielle du disp avec le FML Denzil public epris les La près de 20 % de torn experts de Fonde pou porte de sortie écagon ble et politiquestent e soutien, sarês de să tions, des Américans de concrétaer was se ble pour un paye don stratégique est évide était devens incapabl ser une depe circless liards de dollars, avec

per les américains UC

propriété d'Union Ca

per Raiston Perios)

(groupe Dart and Ke

péens Varta (RFA)

(Denemark), Wes

(France), Cepter et

Poer les six dem

1986, Kodak a rémei du marché domestiq

Unis, et an serak pes l

débuts, de réaliser to

Europe et notamment

plus 2006 cottoonamen

la CEE (500 millions) chiffre d'affaires de 2

france, et un tage de

Activilização plus ventes completares e

des ventes françaises

par les cassas de dat

photographic. Aver. Kodak estime possessi atout supplementaire.

7条)。

### wak sur le marché européen d alecadre de sa diversification

ipud public. et un an après le me de cette nouvelle activité bas-Unis, Kodak, le géant Mela photo (70 milliards de devices de chiffre d'affaires). El Europe. Des le début de is filiales Kodak en Grandee co RFA, dans le Benelux thate notamment, commerand ces nouveaux produits. Il ale piles alcalines tous usages \*Kodak Xiralife), mais égai k piles photo et de piles appisées Photolifes, enfin in de 9 volts (lancement à e) entierement nouvelle, \*kecionnant au lithippe.

Enché très concurrence des

tompte sur cette nouvelle melie à bouleverser les habithe communication - la durée the an lithium est double de la piles alcalities - pour se e ser le marché mondiel ands de piles vendues en les plus de 2 milliards en \*), et Brande partie contrôlé

NOTRE SUPPLEMENT Le Monde ECONOMIE

o M. Stinggal as dent de General M. Robert Sommel, de adjoint de le little son rai Motors, a del chia 22 mai, pour recelle McDonald Commen de Commencer. Si Sia compagnie, M. Sec Cinquante-frois and, fonctions an australia fonctions on suppositions que M. McDoneld, est Pagne depice 1981,

A A STATE OF THE S

### ans. Et Midi-Pyrénées, où le taux est prévue à la rentrée prochaine, de scolarisation en second cycle seules 3 500 seront abritées par est pourtant l'un des plus élevés de France, en annonce 3 000 d'ici

LES CONSÉQUENCES FINANCIÈRES DE LA DÉCENTRALISATION

Chers collèges, très chers lycées

sont en conflit avec l'Etat (le Monde du 16 mai). Ils les défendront, toutes couleurs palitiques confondues, le 5 juin, lorqu'ils seront recus à Matignon par Jacques Chirac. Le consensus porte notamment sur l'effort particulier à réclamer à l'Etat pour les lycées, dont les régions assument a gestion et la construction depuis les lois de décentralisation. L'effort financier des régions et des départements pour les bâtisupérieur à celui que consentait l'Etat avant les lois de décentrali-

ments scolaires est largement sation entrées en application le 1" janvier 1986. Cette € plusvalue » est chiffrée, pour la première fois, dans une enquête effectuée et publiée par la Caisse des dépôts et consignations auprès des vingt-deux régions et des quatre-vingt-quinze départements métropolitains.

Ainsi l'investissement des régions en faveur des lycées doitil presque doubler en 1987 (+ 85 %), tandis que les dépenses des départements pour les collèges augmenteront de

Cette spectaculaire envolée devrait se modérer au seuil des années 90, mais les collectivités locales doivent faire pour l'instant face à une intense poussée de la démographie scolaire. Celle-ci concerne essentialiement les lycées. La région Rhône-Alpea prévoit de construire 13 000 places dans les quatre à 1995-2000. A contre-courant. la Bretagne prévoit une baisse des effectifs,... mais dans six ans seu-

Les collèges, désormais gérés par les départements, bénéficient au contraire d'une pause démographique. Mais l'état souvent mtable des constructions des années 60-70 exige des investissements considérables de réhabilitation, ou parfois de reconstruction totale. L'enquête de la Caisse des dépôts relève la multiplicité des cas de « non-conformité aux normes de sécurité », de « dégradation des locaux », de « toitures

Les bătiments scolaires coûtent cher : de 70 à 100 millions de francs pour un lycée de 700 places, de 30 à 40 millions de francs pour un collège de 600 places, et les collectivités

locales cherchent à trouver des solutions plus économiques que le neuf. La Bretagne envisage de scolaires par une grande entreprise. Ailleurs, on cherche à transformer des collèges en lycées ou à recycler d'anciennes écoles normales (Picardie) ou des hôpitaux (Bourgogne). Sur les 28 500 places de lycée dont l'ouverture des locaux neufs (le Monde du 28 avril). L'effort à consentir est si important pour les régions que celles-ci se trouvent devant un dilemme : augmenter soit la fisca-

### 17 % et 3 % des budgets

de liberté des collectivités local reste limitée, en raison du poids écrasant des dépenses obligatoires de chauffage (de 60 à 80 % des charges). Les expertises réalisées depuis la décentralisation ont parfois abouti à des changem source d'énergie. Le gaz, l'électricité et parfois le bois ont remplacé çà et là le « tout fuel ». Régions et départements ont une gestion beaucoup plus serrée que l'État.

Les départements et les régions consacrent aux affaires scolair des budgets équivalents : 4,4 milliards de francs pour les premiers ;

4 milliards de francs pour les seconds. Mais l'effort relatif que ce nouveau champ de compétance exige d'eux est très différent. En 1986, l'école a absorbé 17 % du budget des régions, mais moins de 3 % de celui des décartements (hors transports scolaires). Les départements bénéficient d'un double avantage : l'un conjoncturel les collèges, - l'autre structurel : ils disposent depuis longtemps des moyens techniques et humains pour gérer un patrimoine, construire, entretenir et réparer. Les régions, elles, ont du créer de toutes pièces des services spécifi

ques pour les lycáes. Ce décalage est relevé comme une source de gaspillage par les élus qui, comme M. Olivier Guichard, président RPR du conseil régional des Pays de la Loire, critiquent le découpage des compé-tences scolaires décidé par la gau-che, M. Olivier Guichard et ses amis suggèrent que les conseils généraux prannent désormais as charge l'ensemble des équipements scolaires (collèges mais aussi lycées), laissant aux régions la tache de prévoir et de planifier l'effort éducatif. Mais ce nouveau partage des rôles exigerait un bouleversement législatif et remettrait en question le nouveau dialogue entre l'école et les collectivités locales, qui commence tout juste à s'ébaucher.

PHILPPE BERNARO

## **Economie**

Le Monde ● Dimanche 24-Lundi 25 mai 1987 17

### REPÈRES

### Croissance

4,4 % aux Etats-Unis

La croissance du produit national brut américain a été révisée en très légère hausse de 0,1 point aux Etats-Unis et a atteint 4,4 % en rythme annuel durant le premier trimestre, annonce le département du commerce. Ce rebondissement vient après la progression modeste de 1,1 % durant les trois demiers mois de 1986. Le département du commerce indique également que, durant ca premier trimestre 1987, les bénéfices après impôts des entreprises ont bassé de 5,5 %, leur plus fort recul depuis un an, mais ajoute que di aux retombées de la réforme fiscale introduite au début de l'année.

Inflation

de la perfer

The second secon

manufacture land

E .: 2000

200

STATE STATE OF

MO! PRINCE

Elera article

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

STORE OF THE

10 mm

- - 1.4 53500

at : 12 LE Sie

· -- := 2004

...... a de lem big

Laur ARGEVEN BE

The state of the state of

A STATE OF THE SECOND

to Para La Talazza de

A Library

er in The State of the

and the contract of the second

் ாவிற்

Market Services (Services)

್ ಇ ಕಿ ಪರಿವರಣೆ ಮಾಡು

್ಷೇ ಕರ್ಷವಿಗಳ ಖಾನಕರ್ಷ

Take:

No of the last that is

. - , - , ಪಟ್ಟಡ ಚಾ

er einer war 🗯

7.7.77 . 1 25. Ext 62.5

in the same of the

and a second

1. 1. 1.

71: 20:55

11 11 11 11 11

Total State of the State of the

BASSE-NAME

العاما يسبونيه وب

The second secon

ALC: UNLE

THE STATE OF THE S

Corre page 1 to 10 to 10

43 15

Bern gegentlich bie

entities.

And Salah

R songe functores over

& marbe co et

percours he

to the planters

COM : 400.51: 214

HE GE WAY

Reside the No-

PROPERTY TANK

W.S.

SEE WE'R Der-

Robert Fallacie a

CONTRACT STATE

1 30

of Apporters that

TORN STATE

in a tra par

Mile of its to

and a street

100

A 79.35

---

-

and the state of

-

the street and street

THE WATER

Beite des Australia

pate the a

A 100 M 100 %

and the same of

A PA Druger of

THE R. LEWIS

-

Sales of her

10 CM 100-11-11

Completed Age (The

State of Park white.

and an equation of

PRINCE PROPERTY

THE STREET

11.4 Te Marie

434 K31794 BARRY STORE WHEN &

**8**.34\* # 340

STATE OF AN

W # 4000

and the second second

the state of the s

🕮 Ciliateren 🛎

and the second

And Co., per dent y:

STATE OF

destar on

A disposition on

Hausse de 0,4 % outre-Atlantique...

Les prix à la consommetion ont

Etzts-Unis, une fisusse identique à celles de mars et de février, annonce le département du travail. Les prix des produits alimentaires, de l'énertile at des importations ont largement participé à cette stabilisation de l'inflation à un niveau plus élevé que l'an dernier. En rythme annuel, l'inflation était de 5.5 % en avril.

### ... et de 0.5 % dans la CEE

L'inflation s'est inscrite à 0.5 % en moyenne en avril, soit 3,2 % sur les douze derniers mois dans les pays de la Communauté européenne, indique Eurostat. Cet indice, supérieur au 0,3 % enregistré en février comme en mars, reflète une sensible accélération en Grande-Bretagne (+ 1,2 %) et les retornbées du reièvement annual des loyers et tarifs publics en Grèce (+ 2,3 %). La France, la Belgique et le Portugal se situent avec 0,5 % dans la moyenne auropéenne, les plus vertueux restant le Luxembourg (~ 0,2 %), le RFA, les Pays-Bas et l'Espagne progressé de 0,4 % en avril aux (+ 0,2 %).

### Au Club de Paris

### L'Egypte obtient le rééchelonnement de 7,5 milliards de dollars de crédits garantis

viennent à leur tour d'apporter une preuve de leur soutien aux dirigeants du Caire en acceptant, lors d'une réunion du Club de Paris, le vendredi 22 mai, de rééchelonner près de 7,5 milliards de dollars de crédits gurantis. L'étalement des remboursements sur dix ans, dont cisq de grâce, couvre le principal comme les intérêts, sinsi que les arriérés de la dette garantie, civile et militaire. Les pays et les organisations, principalement arabes, qui n'étaient pas présents à la réunion devraient s'aligner sur ses conclusions. An total, c'est un ballon d'oxygène de près de 12 milliards de dol-lars dont semblent assurés les Egyptiens. L'accord du 22 mai devrait en outre permettre la reprise de crédits vers un pays qui en a un

Aissi prend fin un épisode long et mouvementé de l'histoire financière de l'Egypte. Les négociations ont en effet été difficiles avant qu'un terrain d'entente soit trouvé avec le Fonds monétaire international et que, pour la première fois depuis neuf ans, les dirigeants égyptiens s'engagent à mettre en œuvre un plan d'assainissement élaboré sons l'égide de l'organisation. Cette entente a été scellée par l'octroi d'un crédit stand by de 325 millions de dollars par le Fonds, le 15 mai. Elle deviait être revue à l'automne prochain, Mais, à la veille même des discussions avec le Club de Paris, la

argent besoin.

-Les créanciers publics de l'Egypte Banque centrale a franchi un nouveau pas vers l'unification des mécanismes de change en décidant, le 17 mai, d'appliquer les taux du marché libre - instauré une semaine plus tôt - aux sociétés étrangères, aux bareaux de représentation et aux ambassades.

La dépréciation de la livre égyp-

tienne vis à vis du dollar a atteint quelque 60 % depuis la libéralisation progressive du marché des changes, et certains économistes craignent une résurgence des pressions inflationnistes alors que la poussée des prix atteint déjà 20 % en rythme annuel. Mais cette mesure constitugit, avec-le baisse des subventions ment du loyer de l'argent, une mesureessentielle du dispositif élaboré avec le FMI. Denxième créancier public après les Etats-Unis, avec près de 20 % du total, la France a longtemps joué un rôle de modérateur entre les Egyptiens et les experts du Fonds pour trouver une porte de sortie économiquement via-ble et politiquement acceptable. Le soutien, après de sérieuses hésitations, des Américains aura permis de concrétiser une aide indispensable pour un pays dont l'importance stratégique est évidente mais qui était devenu incapable de rembourser une dette extérieure de 38,6 milhards de dollars, avant rééchelonnement.

### Kodak sur le marché européen des piles

Dans le cadre de sa diversification sur le marché très concurrencé des piles grand public, et un an après le démarrage de cette nouvelle activité mix Etats-Unis, Kodak, le géant mondial de la photo (70 milliards de france caviron de chiffre d'affaires), aborde l'Europe. Dès le début de Pin, les filiales Kodak en Grande-Bretagne, en RFA, dans le Benefux et en France, notamment, commercialiserent ces nouveaux produits. Il s'agira de piles alcalines tous usages (marque Kodak Xtralife), mais également de piles photo et de piles bouton baptisées «Photolife», enfin mie pile de 9 volts (Isnocement à l'antonne) entièrement nouvelle, prisque fonctionnent au lithium.

Kodak compte sur cette nouveile pile appelée à bouleverser les habitodes de consemmation - la durée de la pile au lithium est double de celle des piles alcalines - pour se faufiler sur le marché mondial (10 milliards de piles vendues en 1986 dont plus de 2 milliards en Europe), en grande partie contrôlé

propriété d'Union Carbide rachetée par Raiston Purina) et Duracell (groupe Dart and Kraft), les européens Varta (RFA), Hellessens (Danemark), Wonder Mazda (France), Cegasa et Tudor (Espa-

Pour les six derniers mois de 1986, Kodak a réussi à prendre 3 % du marché domestique aux Etats-Unis, et ne serait pas fâché, pour ses débuts, de réaliser le même score en Europe et notamment en France, le plus gros consommateur de piles de le CEE (500 millions par an pour un chiffre d'affaires de 2,2 milliards de france, et un tanx de croissance de

Actuellement plus de 50 % des ventes européennes et environ 75 % des ventes françaises sont assurées par les cananx de distribution de la photographie. Avec son réseau, Kodak estime pouvoir disposer d'un atout supolémentaire.

DEMAIN NOTRE SUPPLEMENT

Le Monde **ÉCONOMIE**   M. Stempel nouveau président de General Motors.

M. Robert Stempel, directeur général adjoint de le firme automobile Geneadjoint de le firme automobile Gene-ral Motors, a été choisi, le vendredi 22 mei, pour remplacer M. James McDonald comme directaur de la compagnie. M. Stempal, qui a cinquante-trois ans, prendra ses fonctions en septembre 1987 iorsque M. McDonald, qui dirige la compagnie depuis 1981, pertira à la retraite.

### La privatisation d'Havas

## « Le maître Jacques de la presse », disait Balzac

L'opération de privatisation de l'Agence Havas, qui débu-tera hudi 25 mai n'est que le dernier acte, officiel, légal, d'un processus qui a débuté en réalité en 1961, lorsque l'Etat. en ne souscrivant pas à une augmentation de capital, a laissé se réduire sa participa-tion de 79,26 % à 57,59 % du capital. Ce n'était qu'un début et, de dilution en dilution, la part de l'Etat a été ramenée à 50,26 %, barre en dessous de laquelle une loi était néces-

L'entrée de l'Etat dans le capi-tal d'Havas date de 1940. Pierre Laval, déférant aux exigences des autorités d'occupation, « achète » la branche information, bientôt transformée en un centre de propagande, l'Office français d'information, et l'Etat français parallèlement prend 67,6 % du capital de l'agence réduite à sa branche blicité. Une convention signée par l'amiral Darlan précise que l'Etat s'engage à réserver à l'agence « à offres et garanties égales, toute la publicité des orga-nismes d'Etat et des services publics et communaux ». Engage-ment qui ne sera, par la suite, qu'imparfaitement tenn mais qu'officialise une relation étroite et privilégiée entre l'agence et les pouvoirs publics. A la Libération, une ordonnauce du 30 septembre 1944 transforme l'Office français d'information en Agence France-Presse et l'Etat conserve les actions du gouvernement de Vichy. Au fil des ans et des angmentations de capital, toujours assurées par la puissance publique, la part de l'Etat croîtra squ'à avoisiner 80 % en 1951.

### Le télégraphe Chappe

Tout avait commencé en 1826 quand Charles-Louis Havas, ruiné par la chute de l'Empire et qui, depuis dix ans, tentait d'éponger des dettes considérables, entreprit avec l'aide de sa femme de faire des traductions de journaux étrangers pour divers quotidiens paris. Il avait quarante-trois ans. Né à Rouen, d'une famille de Pent-Andemer, dont l'origine loin-taine était hongroise avant de ir portugaise puis normande, Charles-Louis est le fils d'un inspecteur royal de la librairie (qui contrôle l'entrée en France des

livres étrangers et l'activité des imprimeurs). Il a beaucoup roulé bosse et s'est associé à la maison d'import-export de son beau-père, installé au Portugal (où il s'est marié en 1808). Se photographie montre un homme au visage sévère, su menton carré, l'œil sans illusion sous un front plissé d'inquiétude, la bouche au pli amer, hautain, dédaigneux. Seule la chevelure très fournie, presque blanche, à la large mèche cachant le haut de l'oreille, semble chaleureuse, et seul le bord discret d'un gilet de soie écussais égaye la massive redingote noire. Charles-Louis Havas n'avait rien d'un

En 1832, il installe, tout près de la poste centrale (où arrive la presse étrangère) un bureau autonome » de traductions et, grâce à une équipe de traducteurs, il fournit les journaux, les ben-ques, les missions diplomatiques. Adoptant la lithographie, Havas fournit aussi à la presse étrangère des extraits de la presse française. En 1835, le bureau devient l'Agence Havas qui, très vite, uti-lise le télégraphe Chappe, puis, en 1840, des transmissions régulières par pigeons voyagenes qui relient Paris à Londres et à Bruxelles. Il devient « le véritable et seul maitre de l'information à Paris ». Le 2 avril 1841, une note gouvernementale place l'agence sous les auspices du ministère de l'intérieur : elle devait adresser chaque jour aux préfets un compte renda des séances des Chambres et des informations de l'étranger, Honoré de Balzac, dans la Revue parisienne du 25 août 1840, tirait sur Havas à boulets rouges : « Le public peut croire qu'il y a plu-sieurs journaux, mais il n'y a. en définitive, qu'un seul jour-nal. (...) M. Havas a vu beaucoup de gouvernements, il vénère le fait et professe peu d'admiration pour les principes : aussi a-t-il servi toutes les administrations avec une égale fidélité. (...) Il donne au président du conseil, à son lever, un petit bulletin universel, parfaitement rédigé, qui résulte du dépouillement de toutes les correspondances et de tous les de Paris ont renoncé, par des

duire comme autrefois les jour-naux étrangers et d'entretenir des agents, subventionnent M. Havas par une somme mensuelle pour recevoir de lui, à heure fixe, les nouvelles de l'étranger. Comprenez-vous maintenant la pauvre uniformité des nouvelles étrangères dans les journaux? Chacun teint en blanc, en vert, en rouge ou en bleu la nouvelle que lui envoie M. Havas, le maître jacques de la presse. »

### Un partage du monde

Et l'Agence Havas continue de se développer. Emile de Girardin avait introduit la publicité com-Presse. Charles Duveyrier invente la « régie » qui débarrasse les journaux de la gestion de l'espace publicitaire. La Compagnie générale d'annonces, devenue Société générale d'aunonces, sera absor-bée par l'Agence Havas en 1857. Charles-Louis Havas, qui dispa-raît en 1858, avait, en 1848, embauché deux jeunes immigrés allemands, Bernhard Wolff et Julius Reuter, qui allèrent fonder leur propre agence, le premier à Berlin, dès 1849, le second en 1851 à Londres, avec le succès que l'on sait. Dès 1859, les trois agences passèrent le premier accord de coopération, suivi de bien d'autres qui aboutissaient à un « partage du monde ». en matière d'information. Entretemps, Auguste Havas, le fils cadet du fondateur, avait pris la succession de son père. Il devait en tous points suivre la voie tracée et disparaître à son tour en 1889, sans cafant, tout comme son frère aîné Charies-Guillaume, mort en

En 1879, l'Agence Havas deve-nait une société anonyme. La fin du siècle se passa à étendre en France et à l'étranger (les pays d'Europe bien sûr, mais aussi l'Amérique du Sud, la Russie, l'Australie, le Moyen-Orient) un réseau serré de bureaux locaux d'information et de régies publicitaires. Simultanément, l'affichage se développait, et l'adoption des moyens les plus modernes de transmission de l'information, télégraphe, télex puis téléphone et, des le début du siècle suivant, le radio qu'on nommait alors TSF.
Jusqu'à la seconde guerre mondiale, la fourniture simultanée ou non d'informations et de publicités aux journaux se développe au point que Léon Rénier, qui devait

jusqu'en 1944, réussit, dans les années 30, à regrouper dans le Syndicat central de la publicité cinq grands quotidiens (1) de Paris (unification des tarifs, couplages publicitaires à tarif réduit).

Au cours des années qui précédèrent le Front populaire, les criti-ques se firent de plus en plus vives contre cette situation monopolistique et ce poids politique, économique, culturel, qui pesait sur la presse. Des journaux s'étaient lancés (comme Paris-Soir) qui chappaient à cette emprise malgré Havas et les pressions exercées par l'agence sur les annonceurs.

### Aujourd'hui comme hier

Après la seconde guerre mondiale, l'Agence Havas, cette fois totalement séparée de l'information, reprend son expansion, développant, dans le réseau local, l'activité de voyage et de tourisme. Havas devait connaître avec Jacques Douce (2) son bomme fort qui disparut en 1982, âgé de cinquante-sept ans. Celui que ses concurrents appelaient « le par-rain » restructure l'activité du groupe, réunissant dans une hol-ding, Eurocom, la quarantaine d'agences de publicité que comptait Havas. Cette « structure éclatée » permettait aux agences d'accueillir des budgets concur-rents, tout en obtenant des médias des tarifs préférentiels en raison de l'importance d'achats d'espace.

A la veille de sa privatisation on ne peut qu'observer une belle performance dans la stratégie de l'Agence Havas. Ce serait une erreur de croire que les reproches qu'on lui fait aujourd'hui (mélange des genres, position dominante, influence politique) s'adressent à des comportements amplifiés par l'habitude. De fait, la stratégie de l'Agence Havas a toujours été la même, définie et mise en place par cet homme d'affaires hors pair que fut Charles-Louis Havas. Il y a plus d'un siècle et demi.

JOSÉE DOYÈRE.

(1) Le Petit Parisien, le Matin, le Journal, le Petit Journal, Echo de Paris.

(2) Frère de M. Claude Douce, PDG du groupe Bélier, un des grands groupes de publicité d'Eurocom, hol-ding des agences de publicité de l'Agence Havas.

### Les grèves dans les transports aériens

### M. Douffiagues lance un appel aux aiguilleurs du ciel

A l'occasion de l'inauguration de la nouvelle aérogare de Nice, M. Jacques Douffiagues, ministre des transports, a lancé, le vondredi 22 mai, un appel aux contrôleurs aériens. Depuis cinq semaines en effet, ceux-ci se mettent en grève perlée pour obtenir l'intégration de leurs primes dans le calcul de leurs

retraites.

M. Douffiagues a déclaré que « le gouvernement a fait un effort considérable », en proposant 1 400 F d'augmentation par mois pour ceux qui accepteraient de prolonger, de cinquante-cinq à soixante ans leur période d'activité. « Cette hausse équivaut à 10 % de mieux, ce qui est remarquable dans une période où les négociateurs salariaux discutent de 0,2 % ou 0,3 %, a poursuivi le ministre. Ajoutez à cela 1 000 F mensuels de plus pour les retraites, et le total de nos propositions représente le triple de ce que mon prédécesseur. M. Auroux, avait proposé aux contrôleurs aériens. Le gouvernement ne peut aller au-delà car il serait déraisonnable et immoral d'en faire davantage. » d'en faire davantage. »

Selon le ministre, les aignilleurs du ciel ont dévoyé le droit de grève, qui doit rester, selon lui, « un moyen ultime ». « Il faut que les responsables supportent les conséquences de leur grève, a-t-il dit. Or, les arrêts de travail ont été conçus pour être par-ticulièrement coûteux pour ceux qui les subissent et gratuits pour ceux qui les font. Il n'en coûte que 200 F

motifs d'économie, à faire, pour

leur compte, les dépenses aux-quelles M. Havas se livre d'autant plus en grand qu'il a

maintenant un monopole et tous les journaux, dispensés de tra-

par mois à chaque grévistes. » M. Douffiagnes ne s'opposera pas aux propositions de loi déposées par MM. Fourcade et Vasseur, parle-mentaires PR, qui veuleut revenir à un régime prévoyant l'amputation d'une journée de salaire entière pour tout mouvement de grève dans la fonction publique. Il est probable aussi que le ministre retuera pure-ment et simplement ses offres d'augmentation, si celles-ci continuent être repoussées par les grévistes. On se félicitait d'autre part, au

ministère des transports, que les hôtesses et stewards d'Air Inter aient «suspendu» leur mot d'ordre de grève pour les 24 et 25 mai. ALAIN FAUJAS.

### La CGT manifeste pour l'emploi des jeunes

### Géant!

Venus parfois de loin, deux milfigrs de jeunes, délégués par leurs camerades, ont participé toute la journée du vendredi 22 mei aux nombreuses démonstrations publiques organisées de longue dats par la CGT aur le thème du « printamps pour l'emploi ».

Au siège de le confédération, à Montreuil, se sont réunis les jeunes travailleurs e préceines s, qui vont d'un stage à un contrat à durée déterminée en passent par le chô-mage. Dans Paris, les chômeurs ont multiplié les animations devant les lieux symboliques : la Bourse, le siège du CNPF; la ministère des

affaires sociales et de l'emploi, où une délégation rituelle fut recus. En début de soirée, les des groupes se retrouvaient sous la tour Effel pour un « pique-nique géant ». Des torches à la main, ils devaient ensuite rejoindre le Trocadéro et, demier symbole, le place des Droits-de-Thomme. Maigré la pluie, le vent et le froid, le tout deseit s'achever per un « grand bal do mát a.

Auparavant, les participants avisent entendu M. Henri Krasucki donner le sens de cette action a contre toutes les formes d'exclu-sion et d'abord celle qui dénie le droit au travell ».

### Le financement de la Sécurité sociale

### Contraintes techniques et contraintes politiques

Contraintes techniques, contraintes politiques, contraintes économiques : ce sont toujours celles que le gouvernement cherche à des-que le gouvernement cherche à des-serrer depuis que le rapport des « sages » est venu bouleverser l'accord à peu près acquis sur le principe d'une « contribution géné-ralisée » (le Monde du 20 mai) et rouyrir le conflit entre partisans inconditionnels d'une telle contribu-tion sur tous les revenus et partisans tion sur tous les revenus et partisans du prélèvement sur le « revenu able », comparable au 0,4 % imposable », comparable au 0,4 % établi en 1986, auquel les «sages» se sont ralliés faute de mieux.

Pour cela deux pistes sont actuellement explorées, deux variantes de ces thèses de base, de façon à res-pecter l'exigence des «sages» qui est d'épargner les «moins favo-risés». La première voie consiste à rechercher si l'on peut tourner les obstacles juridiques et techniques (difficultés rencontrées pour connaitre l'ensemble des revenus de cha-cun afin d'appliquer un seuil d'exo-nération) rencontrés. La deuxième consiste à essayer d'élargir l'assiette fiscale en réintroduisant parmi les ables per exemple quatre millions de foyers fiscaux sur les douze militous qui ne payent pas

C'est sans doute le lundi 25 mai que l'on devait faire le bilan des études techniques, le gouvernement devant se décider en début de semaine prochaine. Chaque voie présente des difficultés à la lois politiques de la constitue de la consti tiques et économiques. Engagé dans une politique de baisse de l'impôt sur le revenu — on a parlé d'un pro-gramme triennal, — le gouverne-ment hésite à revenir sur cet engagement : ce sera particulièrement impopulaire chez ceux qui paient l'impôt, ce qui déborde largement les cadres, dont la CGC de M. Maschelli se fait le représentant véhément, menaçant de quitter les conseils d'administration des caisses du régime général de sécurité sociale si l'on ne répondait pas à ses

Mais le recours à une « contribution sociale» présente aussi des inconvénients politiques sur un autre plan : elle risque de donner lieu à de difficiles discussions au Parlement, et dans les coulisses, sur le niveau de l'exonération - en particulier pour les non-salariés appelés à secourir le régime général, formule inédite.

### Marge de manœuvre

Un autre enjeu important réside dans la dimension du prélèvement. Les « sages » ont seulement fixé un plancher de 15 milliards de francs. nécessaire pour combler le déficit de trésorerie de 1987, voulant laisser le soin aux états généraux de définir le mode de financement futar du régime général. Mais le gouverneent voudrait bien aller S'en tenir à cette somme obligerait en effet à prévoir une nouvelle ressource - cotisation, impôt ou autre - dès le début de 1988, c'està-dire avant l'élection présidentielle. Une éventualité que repousserait tont gouvernement quel qu'il soit.

La seule cotisation impopulaire est celle qu'on supprime », souligne un conseiller d'un ancien premier ministre.

En la matière, le gouvernement dispose cependant d'une certaine marge de manœuvre. En effet, pour obtenir 25 milliards, le rapport envisagé pour la « contribution généralisée », il faut un prélèvement fiscal d'environ 1,4 point ou 1,5 point. Mais cela n'accroîtrait pas nécessairement le montant versé par chaque fover fiscal. En effet, le prélèvement dans tous les cas est proportionnel au revenu pris en compte. Pour chaque foyer, le montant payé dépend aussi de l'anssiette choisie. Or, entre une base fiscale stricte et une base élargie, la différence de montant pour un taux de prélèvement égal serait de l'ordre de 40 %. Elle aurait été encore plus forte, atteignant 70 %, si l'on avait décidé de frapper tous les revenus sans excep-

GUY HERZLICH.

L'effet Cit

tables. Fidèles à l'adeas que « pas d'argent, pet de les établissements instrêts januais beaucoup présé mis le out, de plus, tal de contraints par leur bunque de provincement leurs prése limités l'autre par oulle di

inmitté facies par colle-di-limitté facies par colle-di-choise d'accrultre au provi-miliarte de dellatz sepa-apparayant référé aux-américations. Une milie de post que former le main de faire de métan. Or, l'in pe-tion de Mérgan Guannia permettre les tel points. L'est pourroit à la régan-ter partiellemen la soité ses crésocs dontouss, de se crésocs dontouss, de ses crésocs dontouss, de mitte (« Bort ») qui aux crésocs moint pour la lieu escore moint pour la lieu rice (« Bort ») qui aux sieurs grandes en fait vin les vincipales en fait vincipales de la purité de la partir d

On a see set, secure of une opoque of zero de presidente de presidente de presidente de presidente de pour encourages China de pour encourages de presidente de proposition de presidente de presidente

Angieterre, il se serait pi que la Midiend et la Lie

cent sous pes des é

d'actions nometies afin d' leur capital. La France, it tion progressive des ben merciales vi permettre, mitres de faire de anime.

## Revue des valeurs

### **BOURSE DE PARIS**

E climat s'est très nettement détérioré ces jours derniers rue Vivienne, à mesure que la cote perduit du terrain dans des proportions inquiétantes. Pour dation du terme de mai, mercredi, le marché perdait 3% d'un com, laissant sans voix les plus optimistes, cenx qui croyaient que la purge du 15 mai (- 4%) scrait sans leudemain. En quatre semaines, la Bourse a cédé 8%. Jamais depuis mai 1986 elle n'avait comu un mois aussi mauvais. A l'issue des cinq séances hebdomadaires, l'indicateur a, de son côté, reculé de plus de 3%, dans une ambiance souvent glaciale. Pour rester dans les chiffres, les statistiques d'avril ne sont pas consolatrices. Le volume no manusupers e avru ne sont pas consolatrices. Le volume d'affaires a diminué de 18% comparé à celui de mars. La baisse est de 27% sur le second marché. Seul élément favorable : Pactivité globale au cours des quatre premiers mois de 1987 a progressé de 43% par rapport à la même période de 1986.

Comme pour mieux décevoir et inquiêter ses fidèles, la Bourse s'est montrée imprévisible et parfois indéchiffrable, montant în où ou guettuit la baisse, s'écroulant în où la stabilisation semblait aller de soi. Ainsi, hundi, chacun redoutait une cluute sévère, dans la foulée des ventes massives du vendredi précédent. Le repli fut su contraire bénin (-0,7%). La séance de mardi laissatt même croire que l'orage était passé. L'indicateur gagnait 1,5% dans un marché extrêmement actif, le volume d'affaires dépassant les 2,5 milliards de francs sur le « règlement mensant les 2,5 milliards de francs sur le « règlement mensant ». Comme on l'apprendrait plus tard, cette bausse surprise étuit en réalité téléguidée. Elle étuit l'unique conséquence d'un tir groupé des investisseurs institutionnels, Caisse des dépôts en tête, qui out soutem les cours avec la conviction nbulanciers. Mais chacun sait sous les lambris qu'il est difficile de détourner une tendance de son chemin, lorsqu'un mouvement maesif la pousse vers le bas. Or c'était bien le cas en milieu de semaine, lorsque les cours ont cédé en moyenne 3 %. Etrangers et particuliers

22-5-87 Diff.

625 + 18 116,50 - 3,16 3 295 - 95 52,50 - 4,30

109,50 + 1,28 -

22-5-87 Diff.

- 6 - 19 - 11 - 7 - 46 - 3

- 26,50 - 12

382 529 527

(1) Compte tenu d'un coupen de 59 F.

4,36 1,48 9,03

## Détérioration

vendaient à plein carnet, convainces de la nécessité de se

« Tout est manuais », s'êtranglait en fin de senaine un professionnel, malgré l'accalmie intervenue ventredi (+ 0,5 %). Que l'ou porte sou regard arbi ou orbi, force est de reconnaître le réalisme de ce constat. Aux Etats-Unis, Wall Street est allé de malaises en accès de faiblesse, au vvan Street est allé de mainises en accès de faiblesse, au point de rendre perplexes les investisseurs étrangers mais aussi américains. Le relèvement des taux d'intérêt outre-Atlantique, qui a déprimé le marché menétaire, a aussi en des répercussions sur le moral de la communanté financière française. La manyaise tenne du dollar, à moies de 6 F, a sussi contribué au pessimisme quant aux taux d'intérêt. D'autant que les anticipations inflationnistes se multiplient ici et ià.

Le payage horagonal n'est pus plus encourageant. Le marché n'a pas digéré le verdict de l'INSEE pour 1987, qui promet à la France un chômage accru, une inflation en reprise, des investissements insuffisants, une croissance ralentie. Le ministre de l'économie, M.Balladur, persiste dans sou refus de toute relance. Quant au commerce extérieur, que l'on savait en manvaise santé, il a administré une nouvelle preuve de ses fablesses. Avec un déficit de 3,7 milliards de francs en avril, in France a encore du souci à se faire pour ses entreprises, maleré les résultats souvent 3,7 militares de france eu avra, in France a encore du sonci à se faire pour ses entreprises, malgré les résultats souvent mirobolants que celles-ci annoucent pour 1986. Pour nombre d'entre elles, il s'agit de bénéfices financiers. Toutes n'out pus pour antant amélioré leur situation économique, en termes de part de marché pour leurs produits.

Filatures, textiles, magasins

Agache (Fin.)
BHV
CFAO
Damart-Serviposte

Darty
Darty
DMC
Galarias Lafayetta
La Redouta
Nouvelles Galaries
Printempt
SCOA

Inst. Mérieux Labo Bell. Rousel UC BASE

Hoechst
Imp. Chemic.
Norsk Hydro

22-5-87 Diff.

- 14 - 70 + 110

420.50

### Semaine du 18 au 22 mai

L'accumulation de toutes ces munvalses nouvelle tarande les petits porteurs, l'« actionnariat populaire » taut sollicité lors des premières privatisations, qui s'interroge sur la marche à suivre. La cession au public de Prandes entreprises nationalisées a fait affiner à la rerbeille un nombre considérable de particuliers qui, naigré les avertissements du gouvernement sur le « risque boursier », ont d'abord retenu la perspective de réaliser un gain sûr. La grande majorité d'entre eux ignorent ce qu'est la baisse. L'apprentissage pourrait bien tourner court. On a beaucoup parié ces jours derniers des mouvements de titres Parihes et Saint-Gobain.

Une rumeur insistante mais non confirmée veut que la Une remem massaure mass non contrince von que la Générale des Eaux « ramasse du papier ». S'il en est aimi, ou pourra bientôt analyser le capitalisme populaire comme un phénomème de transition, préalable à la reconstitution d'un capitalisme traditionnel, détentent des grands leviers industriels et buncaires du pays.

A la reille du week-end les boursiers cherch quelques raisons d'espèrer. Certains se raccrochaient à Panalyse graphique, estimant que la tendance baissière a atteint un senii de résistance. Le maintien de Wall Street an-dessus des 2 200 points semblait de même prouver que le marché « me veut pas chuter duvantage ». Pour reprendre confiance, d'autres observent que, malgré ses santes d'humeur, la Bourse n'a pas de concurrent sérieux parmi les autres placements fisanciers. Si les métaux précieux se repressent, chacus s'accorde à penser qu'il s'agit fà d'un mouvement spéculatif, sûrement passager. La s'agit it d'un mouvement spéculatif, sûrement passager. La Bourse, ou le voit, veut croire en ses chances. Mais rien pour l'instant u'est en mesure de lui faire reprendre de la langeur. Les souchaines de lui faire reprendre de la pour l'ameann n'est en mesure de lui inne réprendre de la hauteur. Les prochaines séances, qui coîncideront avec l'offre de vente de l'Agence Havas, permettront de souder l'état d'esprit des inventisseurs, des plus groc jusqu'aux petits porteurs,

Banques, assurances

Beil Équipement
Bencaire (Cie)
Cetelem
Chargeurs SA

CFF .....

Hémin (La)
Imm. H.-Moncoun

Locafrance .....

Midi
Midland Bank
O F P
Paris. do récec
Prétabail
Schneider

Alimentation

Béghin-Say
Bengrain
BSN
Carrefour
Casino
Euromarché
Guyenne et Gasc.
Lesieur
Marteli
Moët-Hennesty

Olida-Caby
Pernod-Ricard
Promodès
St-Louis-Bouchan

le (Gile)

sociétés d'investissement

22-5-87 Diff.

22-5-87

500 2 850

Diff.

ERIC FOTTORINO.

## Vif repli avant l'éclaireie

positives pour l'inflation et les taux d'intérêt out stimulé un bon raffermisse-

trielles, qui avait perds, mercredi, plus de 113 points en cinq séances, a terminé la semaine avec des déclins limités à 29,32 points par rapport à la cléture de vendredi dernier.

see d'un realisme qui avast semps fait défaut aux éta-semps hancaires américains, set la grande majorité des set la grande majorité des set la Ban-seleterre n'a pas caché sa Le sentiment négatif soulevé la semaine précédente per la forte progression des prix de gros en avril et le relèvement du taux d'intérêt de base bencaire s'est particulièrement manifesté mardi en mises d'un nouvelle possée de faiblesse du dollar et la crainte que la Réserve fédérale ne relève le tanz d'escompte. Il a également fait avorter la reprise technique amorose mercredi reprise technique amorose mercredi sque l'indice est brièvement tombé ous de la barre des 2 200 pour la

|                                       | 15 mai            | 22 mai            |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Alcoe                                 | 59 7/8            | 473/8             |
| Allegis ex-UAL                        | 723/6             | 71 1/4 25 1/2     |
| Boeing                                | 443/8             | 43 1/4            |
| Chase Man. Bank<br>Du Pout de Nemours | 35 1/4<br>113 1/2 | 37 1/4<br>189     |
| Bestman Kodak                         | 791/2             | 79                |
| Ford                                  | 87 1/8<br>93 1/8  | 96 3/4<br>90 5/8  |
| General Electric<br>General Motors    | 102 1/8<br>875/8  | 180 1/2<br>84 1/4 |
| Goodycar                              | .643/4            | 62                |
| IBM                                   | 161<br>52 1/2     | 156 5/8           |
| Mobil Oil                             | 45 1/8            | 46 1/4            |
| Püzer<br>Schlumberger                 | 43 1/2            | 627/8             |
| Teraco                                | 363/8             | 37 1/4            |
| Union Carbide<br>USX Corp.            | 29 1/4<br>32      | 27 3/4            |
| Westinghouse                          | 60 1/8            | 58 7/8            |

### LONDRES

Le Stock Exchange a comm une activité soutenne an cours de la semaine écoulée, toujours dopé par les perspectives d'élections anticipées. Si le marché a gagné 30 % depuis le début de l'année, il paraît copendant entrer maintenant dans une phase de consolidation.

| Beccham   519   526                                                                                                                                                                                                                         |              | Coms<br>15 mai | Cours<br>22 mai |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------|
| Brit. Petroloum 325 354 363 363 363 363 364 368 Constants 436 1/2 457 12 13/16 12 3/4 Free Gold 17 3/4 18 1/4 Glaxo 15 3/4 15 27/32 30 1/8 Imp. Chemical 14 5/64 13 25/32 Shell 13 33/64 12 61/64 Unilever 28 11/14 29 61/64 212 289 212    |              |                |                 |
| Courtualds 436 1/2 457  De Beers (*) 12 13/16 12 3/4  Free Gold 17 3/4 18 1/4  Glaxo 15 3/4 15 27/52  Gt. Univ. Stores 19 5/32 20 1/8  Imp. Chemical 14 5/64 13 25/32  Shell 13 33/64 12 61/64  Unilever 28 11/14 29 61/64  Victors 289 212 |              |                |                 |
| De Boers (*) 12 13/16 12 3/4 Free Gold 17 3/4 18 1/4 Glaxo 15 3/4 15 27/3 Gt. Univ. Stores 19 5/32 20 1/8 Imp. Chemical 14 5/64 13 25/32 Shell 13 33/64 12 61/64 Unilever 28 11/14 29 61/64 Victors 289 212                                 |              |                |                 |
| Glaxo 15 3/4 15 27/32<br>Gt. Univ. Stores 19 5/32 20 1/8<br>Imp. Chemical 14 5/64 13 25/32<br>Shell 13 33/64 12 61/64<br>Unilever 28 11/14 29 61/64<br>Vickors 289 212                                                                      | De Boors (*) | 12 13/16       | 123/4           |
| Imp. Chemical . 14 5/64 13 25/32<br>Shell . 13 33/64 12 61/64<br>Unilever 28 11/14 29 61/64<br>Victors 289 212                                                                                                                              |              |                |                 |
| Shell                                                                                                                                                                                                                                       |              |                |                 |
| Vickers 289 212                                                                                                                                                                                                                             | Shell        | 13 33/64       | 12 61/64        |
| War Loan   40 5/32   39 25/32                                                                                                                                                                                                               |              |                | 29 61/64        |
|                                                                                                                                                                                                                                             |              | 40 5/32        | 39 25/32        |

(\*) En dollers.

### FRANCFORT Repli

En présence d'une activité réduite, et de concert avec New-York et Tokyo, la Bourse de Francfort a connu une semaine de baisse. Les grandes valours telles Siemens, Daimler-Benz et Deutsche Bank ont perdu plus de 3 % d'un vendredi à l'autre.

Le volume des transactions a atteint 12.569 milliards de deutschemarks, contre 15,483 milliards de deutsche-

Au sectour automobile, excepté VW. qui a progressé de 6,50 deutschemarks à 360 deutschemarks, BMW et Daimler ont cédé du terrain. A l'électro-technique, Siennens est tombé à 681 (-22), AEG n'a subi qu'un léger retrait de 0,70 à 309.

Indice de la Commerzbank du 22 mai: 1 730,5 (contre 1 767,4).

| Cours<br>ai 22 mai                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 79 309<br>272,96<br>20 362,70<br>255,50<br>583<br>272,20<br>430<br>158,26<br>681<br>360 |
|                                                                                         |

### TOKYO La hausse pour finir

La Bourse nippone a nettement reculé a semaine passée, sur un marché animé, A l'issue des trois premières séances hebdomadaires, l'indice Nikkel avait necommanares, l'indice Nickel avait perdu I 309,43 points, soit 5,5 %. Il s'est néanmoins repris jeudi et vendredi, limi-tant ainsi les dégâts sur l'ensemble de la semaine. Nippon Steel était la valeur la plus portée (261,1 millions de titres échangés).

Indice Nikkel du 22 mai : 24 532,72 contre 24 729,03 : indice général : 2 144,12 (contre 2 177,79).

|                     | 15 mai | Cours<br>22 mai |
|---------------------|--------|-----------------|
| Akaj                | 400    | 409             |
| Bridgestone         | 960    | 880             |
| Canon               | 775    | 790             |
| Tuli Bank           | 4 120  | 3 820           |
| londa Motors        | 1 340  | 1 310           |
| Matsushita Electric | 1 640  | 1 650           |
| Mitsubishi Heavy    | 580    | 583             |
| Somy Corp           | 2 790  | 2 850           |
| Toyota Motors       | 1 620  | 1 799           |

### BOURSES ÉTRANGÈRES

## **NEW-YORK**

1.12

ROMARCHÉ

dust semaine où tous

or du marché international

mboules par les mésaven

immoules per les aventes à Citicorp – la plus

scond trimestre de cette security porte de 2 à 5 miles dollars le montant de ses

sur ses 13 milliards de of Grances douleuses sur le

d'un réalisme emi e d'un réalisme qui avait

metant clairement sk collimateur les grandes

sit communication grandes doubt sit clearing anglaises doubt sime pour dettes doubteuses insuffisantes.

somaine la Midland Bank

di Bank sont les premières

and que leurs provisions sur

me que louis provisione sur de l'Amérique latine attei-

mement 3 % par rapport &

dellas et 4,8 milliards de

sandes banques internatio-

g i s a encore peu, trai-

net condescendance leurs a françuises par trop sous-

Pirente Les 28 C de provi-

ntiers par Citicero sont in des 40 7 provisionnés

Met la plupart des autres

buques commerciales fran-

Depus 1982, celles-ci ont

ment augmenté leurs fonds

ames aussi fortement ame

quint de leurs actifs. Ce

dies se sont hissées au

is banques allemandes et

des des suisses encore qu'en

in ca comières sont imbet-

industriale americante de déclarer une serimité de déclarer une serimité de dollars au le manuel de declarer une de declarer un ment vendredi à Wall Street, alors que la crainte d'une évolution opposée avait initialement fait avorter plusieurs tentatives de reprise. the creamers against say le L'indice Dow Jones des valeurs indus-

première fois depuis le 13 l'évrier.

| Alcoa | Allegis en-UAL 72 3/8 71 1/4 ATT 26 1/4 25 1/2 Boeing 44 3/8 43 1/4 Chase Man. Bank 35 1/4 37 1/4 Du Funt de Nemours Bastman Kodak 79 1/2 79 Exron 87 1/8 86 3/4 Ford 93 1/8 96 5/8 General Motors 102 1/8 180 1/2 General Motors 102 1/8 180 1/2 General Motors 44 3/4 Goodyear 64 3/4 ERM 161 156 5/8 ITT 52 1/2 53 Motoll Gil 47 1/8 46 1/4 Pfiner 44 5/8 62 7/8 Schlumberger 43 1/2 43 Fexaco 36 3/8 37 1/4 Union Carbide 29 1/4 27 3/4 |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                |  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|       | Xerox Corp 77 75 3/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Allegis ex-UAL ATT ATT ATT ATT ATT ATT ATT ATT ATT A | 723/8<br>261/4<br>443/8<br>351/4<br>1131/2<br>7571/8<br>551/8<br>1001/8<br>643/4<br>161<br>161 1/2<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445/8<br>445 | 47 3/8<br>71 1/4<br>25 1/2<br>43 1/4<br>37 1/4<br>109<br>79<br>86 3/4<br>90 5/8<br>100 1/4<br>62 7/8<br>43 1/4<br>62 7/8<br>43 1/4<br>62 7/8<br>43 1/4<br>53 1/4<br>77 3/8<br>53 7/8<br>55 7/8 |  |

massan mardi a New-York chiere chi se beuseulaiera. à banquiers, journainstes et en de tous poils. John Le président de Citicorp. ige celle-ci cilait dorenaproitre ses cifarts pour sk montant de ses prets et HE SES CREEGET.COME COVERS rende en s'engageant dans singue de swaps à outrance. miere la conséquence la agrante qui va découler de mense decision prise par

anté secondaire des crédits man pays en voie de dévetal os si fon préfère des resignation Anglo-Suxons less mail est encore dans ≥ Né il y a environ quatre aminità n'a représenté que S acedoliars , an dernier. Elle imsque doubler cette année miliards de doltapen à l'égand d'un volume m de 350 milliards de dolte on a assiste, au cours des hate moss, i un échange 9.) croissant d'euroa perpetuelles à taux flotan es crédits an tiers-

banques cummerciales à réfrigérateurs, c'est-à-dim où ils étaient conservés, aux LDCs et les inciter aux LDCs et les neutrons plus ce miscor a plus ce misrohé, disvisité Dans ce domaide, l'abb liquidistés est la condition même si elle n'est plu 9 l'amores d'une solution is

problème de la dette du t Les échanges no se la aux obligations et à mais pepiers à revenus fixes it les pervent auns bien po bern unanobiliers que s formation en crédits liber naies locales de prêts. réalisés en devises étres jour, les deux tiers des : de ce type émaneux

Les dis autres page développement que fout l'objet de ce genre d'opé par ordre alphabétique, e Brésil la Cése d'Ive teur, le Maroc, les Ph Pologne, la Roumanie, I et la Yoursalavie

inte prise par Citicorp va cut tontraindre les autres que latino américaise. La contraindre les autres que latino américaise. La

## MRCHÉ MONÉTAIRE ET OBLIGAT

### La crainte de l obligataire de Paris a est tout à fais inhabitue

lens semaine dans un noir que l'amounes auspusse d'un les cours du MATIF, sa li 104, au plus bas depuis le dessus et l'article de amembre dernier.

WEE sur une inflation à la 1987, le maintien à te France, qui n'a servi. Resinc. que 15 % des de pension, et la tension bur l'argent au jour le denours de 8 c., ne sont pour meiter à l'optimisme. ste surious de l'étranger. Miculiarement des Etatsde jour verus les coups les de l'océan. a long terme one poursuivi
long terme one poursuivi
length tandis que les cours
length tandis que les cours length tandis que les cours length tandis que le tipus de 9 c et son cours de 93 à 96 Dour un nominal de moif ? Toujours la Man de l'infistion, qui the de tres fortes ventes de a le marché à terme de

melles, il est vrai, ent été sur les bons à contr le exposés, et dent les ren baissé tantis que leurs taient .

taient.

Une vérimble paythe des tanz s'est installés
Unix, entretenne air l'imflation. Les opérations les tanz des obligations 10 % desse pa délai pas C'est peut être effet au besogne. En artender choie fait des ravages Ailleurs en Europe contraire, que ce selle a où le Banque (Bélérale jusqu'à absteurs en Bélérale jusqu'à absteurs en Bélérale pasqu'à de comple de S'à 1 % d'escompte de 8 3 7 3, il est pas à 12 hautes e contraire. Il fact de Popérateurs braisse, plus poir, pour pour le contraire de l'act de Popérateurs braisse, plus pour le contraire de l'act de Popérateurs braisse, plus pour le contraire de la contraire de l'act de

A grant de les proper pesses per les pesses

měté en date du 18 mai 1987. 13 juin et 4 juillet 1987 de 10 h à 12 h;

**ķ**:

Mines, caoutchouc,

outre-mer

RTZ .....

Esso .....

Pétroles

1 395 1 141 1 050 2 131 705 2 600 1 525 2 173 3 - 15 - 123,30 2 173 750 - (Publicité) -**AUTOROUTE A 43** 

Bâtiment, travaux publics

Mines d'or, diamants

Amgold Buf. Gold M. . . . .

De Beers Drief. Come.

Auxil Centrept. . .

22-5-87 Diff.

138.50 77,50 161,90 111,10 110,90 98,70 935 129 416

22-5-87 Diff.

1 395 - 130 1 141 + 1 1 050 - 30 2 131 - 159

0 - 1,50 - 0,50 0 + 3,30 0 + 1,10 6 + 8,80 9 + 1,15 + 35 + 4,50 + 4

Section PONT-ROYAL — ALBERTVILLE

CHAMOUSSET - BOURGNEUF - AITON - SAINT-HÉLÈNE-SUR-ISÈRE - SAINT-VITAL FRONTENEX - TOURNON - GILLY-SUR-ISÈRE

## AVIS D'ENQUÊTE D'UTILITÉ PUBLIQUE

Le Préfet, commissaire de la République du département de la Savois, chevaller de la Légion d'honneur, informe le public qu'une enquête portant à la fois sur l'utilité publique des travaux de construction de l'autoroute A 43 — section PONT-ROYAL - ALBERTVILLE et sur la modification du plan d'occupation des sols de le commune d'AITON, a fait l'objet d'un

Ladite enquête se déroulers du 9 juin au 17 juillet 1987, inclusivement dens les conditions ci-après :

1 — Consultation du dossier global de l'opération projetée. Un dossier global de l'opération projetée comprenant les pièces relatives à la déclaration d'utilité publique sinsi que celles relatives à la modification du plan d'occupation des sols de la commune concernée et un registre d'enquête seront déposés ; - à le Préfecture de le Sevoie à CHAMSÉRY, du lundi au vendredi de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30, les samedis

- à la sous-Préfecture d'ALBERTVILLE, du jundi su vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, et les samedis 13 juin et

à la sous-Préfecture de SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE, du lundi au vendredi de 8 h à 10 h et de 16 h à 18 h, et les samedie 13 juin et 4 juillet de 10 h à 12 h ; à la mairie de FRONTENEX, du kundi su jaudi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h, le vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h, les samedis 13 juin et 4 juillet 1987 de 10 h à 12 h, et les dimenches 14 juin et 5 juillet 1987 de 10 h à 12 h; afin que chaqui puisse en prendre connaissance et consigner éventuellement ses observations aur le registre d'enquête ou les adresser par écrit au Président de la commission d'enquête qui les visers et les annexers au registre.

2 - Consultation du dossier à la mairie de chacune des communes concernées. Un dossier comprenent les pièc relatives à la déclaration d'utilité publique et s'il y a lieu le dossier relatif à la modification du plan d'occupation des sols de la commune concernée ainsi que le registra d'enquête seront déposés durant la période de l'enquête dans les mairies de :

-- CHAMOUSSET : du tundi au vendredi de 17 h à 20 h, les samedia 13 juin et 4 juillet 1987 de 10 h à 12 h et les anches 14 juin et 5 juillet 1987 de 10 h à 12 h ;

- BOURGNEUF, du lundi au vendredi de 14 h à 17 h, les semedis 13 juin et 4 juillet 1987 de 10 h à 12 h et les dimanches 14 juin et 5 juillet 1987 de 10 h à 12 h ; ~ AITON, du lundi au vendredi de 14 h à 17 h, les samedis 13 juin et 4 juillet 1987 de 10 h à 12 h et les dimands

14 juin et 5 juillet 1987 de 10 h à 12 h ; - SAINTE-HÉLÈNE-SUM-ISÈNE, du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h, les samedis 13 juin et 4 juillet 1987 de 10 h à 12 h et les dimanches 14 juin et 5 juillet 1987 de 10 h à 12 h ; - SARNT-VITAL, du lundi au vendredi de 17 h à 20 h, les samedis 13 juin et 4 juillet 1987 de 10 h à 12 h et les

dimanches 14 juin et 5 juillet 1987, de 10 h à 12 h ; - TOURNON, du lundi au vendredi de 14 h 17 h, les samedis 13 juin et 4 juillet 1987 de 10 h à 12 h et les dimanches 14 juin et 5 juillet 1987 de 10 h à 12 h ; - GRLY-SUR-ISÈRE, du luncii au vendradii de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h, les samedis 13 juin et 4 juillet 1987 de 10 h à 12 h et les dimanches 14 juin et 5 juillet 1987 de 10 h à 12 h.

Chacun pourra également consigner ses observations sur les registres d'enquête ou les adresser par écrit au Président de on d'enquête qui les visers et les annexers au registre.

Une commission d'enquête a ésé désignée. Elle se compose de trois membres : - Monsieur PERRIER Georges, géomètre-expert D.P.L.G. - 4, rue Sommeiller à CHAMBÉRY, président.

- Monsieur MORPELET Henri, Ingénieur divisionnaire des T.P.E. en retraite, 158, quai Charles-Roissard à CHAMBÉRY. - Monsieur DELLIZ Jean, cadre technico-commercial en retraite, 88, rue des Allobroges à CHALLES-LES-EAUX.

Réception du public per les membres de la commission d'enquête. Un membre de la commission d'enquête siègera et

- CHAMOUSSET, M. MORPELET Hanri - le lunci 6 juillet 1987, de 17 h à 20 h.

- BOURGNEUF, M. MORPELET Henri, le mercredi 8 juillet 1987, de 14 h à 17 h.

- AITON, M. MORPELET Henri, le vendredi 10 juillet 1987, de 14 h à 17 h.

- SAINTE-HÉLÈNE-SUR-ISÈRE, M. PERRIER Georges, le dimanche 5 juillet 1987, de 10 h à 12 h.

- SAINT-VITAL, M. DELUZ Jean, le mercredi 8 juitlet 1987, de 17 h à 20 h.

- FRONTENEX, M. PERRIER Georges, le jeudi 9 juillet 1987, de 14 h à 18 h.

- GRLLY-SUR-ISÈRE, M. DELUZ Jeen, le samedi 4 juillet 1987, de 10 h à 12 h.

- TOURNON, M. DELUZ Jean, le joudi 9 juillet 1987 de 14 h à 17 h. Les trois demiers jours de l'enquête, la commission d'enquête siégera à la mairie de PRONTENEX, les m et jeudi 16 juillet 1987 de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h et le vendredi 17 juillet 1987 de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h, afin d'y

A l'issue de l'enquête, une copie du repport énonçant les conclusions du président de la commission d'enquête sera déposés dans chacune des mairies concernées, à la sous-préfecture d'ALBERTVILLE, à la sous-préfecture de SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE, sinsi qu'à la préfecture de la Savoie à CHAMBERTY où pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête toute personne concernée par le projet pourra en demander communication.

55 93 2,36 0,65 0,25 0,25 0,36 0,25 0,25 0,16 0,16 0,60 0,56 0,56 102 -102,35 -116,55 -118.30

22-5-87

1 878 -9 091 + 102,30 + 102,50 -123,96 -182,95 -102,80 +

DIT.

0.15

Valeurs à revenu fixe

ou indexé

41/2 % 1973 ...

7 % 1973 10,30 % 1975 PME 10,6 % 1976

8.30 % 1977 10 % 1978 9.30 % 1978 9 % 1979 10,80 % 1979 16,20 % 1982 ... 16 % 1982 15,75 % 1982 Produits chimiques 370 + 101,65 -101,90 + 102 + 101,50 -CNE 3% CNE 3 %
CNB bq. 5 000 F...
CNB Parises 5 000 F...
CNB Seez 5 000 F... 22-5-87 Diff. 5 110 1 530

LES PLUS FORTES VARIATIONS de cours hebdomadaires (RM) Baisse % \*

Misse Salrigue Pociais United Manufair Seint-Louis B. Crédit F.F. -13,6 -11 -10.5 -10.4 - 9.5 - 8.6 

**VALEURS LE PLUS ACTIVEMENT** TRAITÉES AU RM (\*) Nhee de Val. on titres cap. (F) Pougsot ... 99 686 152 036 425
CCF ... 918 721 114 840 125
Michelin ... 27 371 90 081 440
Thomson ... 60 881 89 288 791
BSIN ... 13 676 68 022 355
Saimt-Gobain ... 135 394 56 327 066
Elf-Aquitaine ... 122 460 46 844 891
CFF ... 38 221 46 482 669
Midi ... 28 224 42 387 743
Lafarge ... 26 102 40 468 977
Rescoute ... 10 915 36 336 246
L'Air liquide ... 51 596 35 778 260

(\*) De 15 au 21 mai.

MARCHÉ LIBRE DE L'OR Cours Cours 15 mai 22 mai 86 500 89 960 86 560 83 960 527 361 345 808 616 Or fin (kilo en herre) ...

— (kilo en lingos) ...

Plèce fi unquise (20 fr.)

Plice française (10 fr.) Pièce suisse (20 fr.) .. 820 512 505 507 640 651 351 Pièce de 20 dollers — 10 dollers — 5 dollers 3 040 1 465 900 3 290 3 150 1 480 - 5 dollars ....
- 50 perce ....
- 20 merts ....
- 10 Sortes ....
- 5 roubles ...

| LE VOLUME DES TRANSACTIONS (en milliers de francs)    |            |            |            |            |            |  |
|-------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
|                                                       | 18 mai     | 19 mai     | 20 mai     | 21 mai     | 22 mai     |  |
| RM<br>Comptant                                        | 2845515    | 2483178    | 3 173 263  | 1981410    | 1 690 736  |  |
| R. et obl.                                            | 9 859 633  | 8 859 774  | 10 681 057 | 8 878 565  | 8 225 595  |  |
| Actions                                               | 391 964    | 404 645    | 375 294    | 299 152    | 244 458    |  |
| Total                                                 | 13 097 112 | 11 747 597 | 14 229 614 | 11 159 127 | 10 160 789 |  |
| INDICES QUOTIDIENS (INSEE base 100, 31 décembre 1986) |            |            |            |            |            |  |
| Françaises                                            | 103,1      | 106,6      | 103,6      | 102,4      | -          |  |
| Étrangères                                            | 115,4      | 115,1      | 114,4      | 115        | -          |  |
| COMPAGNIE DES AGENTS DE CHANGE                        |            |            |            |            |            |  |
| (base 100, 31 décembre 1986)                          |            |            |            |            |            |  |
| Tendance .                                            | 106        | 108,2      | 104,5      | 103,5      | 104,8      |  |

### MATIF

Notionnel 10 %. - Cotation en pourcentage du 22 mai 1987

(base 100, 31 décembre 1981)

Indice gén.! 428,7 | 436,3 | 425,6 | 421,7 | 422,1

| COURS        | ÉCHÉANCES |          |         |         |  |  |  |
|--------------|-----------|----------|---------|---------|--|--|--|
|              | Juin 87   | Sept. 87 | D6c. 87 | Mars 88 |  |  |  |
| Premier      | 104,45    | 104,55   | 104,50  | 104,45  |  |  |  |
| + haut       | 104,45    | 104,65   | 104,50  | 104,45  |  |  |  |
| + bas        | 104       | 104,15   | 104,05  | 103,95  |  |  |  |
| Dernier      | 104,25    | 104,40   | 104,30  | 104,20  |  |  |  |
| Compensation | 104,25    | 104,35   | 104,25  | 104,10  |  |  |  |

Noodure de contrata : 45 363.

## Crédits, changes, grands marchés

### L'EUROMARCHÉ

15 m 22 mai

Wall Street

BOURSES

ÉTRANGÈRES

The second secon

The second secon

The Man Sand

remaining (

LONDRES

200

\* \* 111 3411141141141

and the second second

· 2014 - 400年 2003年 200

a fritte ( ) telepatentin

and the files & with

- 12 (E

世世典語

祖名三郎

FRANCFORT

----

or party to the head align

The state of the s

The state of the s

- No. 1 1275

عاصدة والمستداد

هدهد تند و

22345

الطيئتي مواديا والم

المنت كا يسيدي 1 2 3 3 4 4 4 4 4

A STANKELLE STANKE STAN

TONIO

1. 12 2000 poor 54

T. The Control of the

iora de tranca

PR 44

· 下岭 "

360 6.1

7-2

arme water

\_14 au

· \*\* : TX TX

NEW-YOU

ATACE | Technic

## L'effet Citicorp

tables. Fidèles à l'adage qui veut

A l'issue d'une semaine où tous les secteurs du marché international ont été chamboulés par les mésavenpures arrivées à Citicorp - la plus grande hanque commerciale améri-caine contrainte de déclarer une perte de 2,5 milliards de dollars au cours du second trimestre de cette année pour avoir porté de 2 à 5 mil-liards de dollars le montant de ses provisions sur ses 13 milliards de dollars de créances douteuses sur le tiers-monde, - la panique du pre-mier jour a fait place à une satisfac-

En prenant sa décision, Citicorp a fait preuve d'un réalisme qui avait trop longtemps fait défaut aux éta-blissements bancaires américains, ont estimé la grande majorité des eurobanquiers. De son côté, la Banque d'Angleterre n'a pas caché sa satisfaction, mettant clairement ainsi dans le collimateur les grandes banques de clearing anglaises dont les provisions pour dettes douteuses sont très nettement insuffisantes Dans ce domaine, la Midland Bank et la Lloyds Bank sont les premières visées parce que leurs provisions sur leurs prêts à l'Amérique latine atteignent seulement 8 % par rapport à des créances respectives de 5,5 milfierds de dollars et 4,8 milliards de

Les grandes banques internatio-

nales qui, il y a encore pen, traitalent avec condescendance leurs consœurs françaises par trop sous-capitalisées, ont désormais une vision différente. Les 28 % de provisions arrêtées par Citicorp sont encore loin des 40 % provisionnés par la BNP et la plupart des autres grandes banques commerciales fran-caises. Depuis 1982, celles-ci ont oon sculement augmenté leurs fonds propres mais aussi fortement amé-lioré la qualité de leurs actifs. Ce faisant, elles se sont hissées au nivesa des banques allemandes et ochées des suisses encore qu'en la matière ces dernières sont imbat-

En s'adressant mardi à New-York banques commerciales à sortir des à un auditoire où se bousculaient,

nières de faire de même.

ilo-mêle, banquiers, journalistes et analystes de tous poils, John S. Reed, le président de Citicorp, a sculigné que celle-ci allait dorénsvant accroître ses efforts pour même si elle n'est pas suffisante, à l'amorce d'une solution technique au restructurer ses engagements envers le tiers-monde en s'engageant dans une politique de swaps à outrance. problème de la dette du tiers-monde. C'est peut-être la conséquence la plus importante qui va découler de a courageuse décision prise par Le marché secondaire des crédits

bancaires aux pays en voie de développement, ou si l'on présère des LDCs ainsi que les Anglo-Saxons les surnomment, est encore dans l'enfance. Né il y a environ quatre ans, son activité n'a représenté que 8 milliards de dollars l'an dernier. Elle devrait presque doubler cette année pour atteindre 15 milliards de dollan. C'est peu à l'égard d'un volume théorique de 350 milliards de dollars. Mais, on a assisté, au cours des deux derniers mois, à un échange ( \* swap ») croissant d'euroobligations perpétuelles à taux flottant contre des crédits au tiers-

L'initiative prise par Citicorp va maintenant contraindre les autres

monde et vice versa.

que - pas d'argent, pas de suisse », les établissements helvétiques n'ont jamais beaucoup prêté aux pauvres. Ils ont, de plus, été de tout temps contraints par leur banque centrale de provisionner leurs prêts dans des limites fixées par celle-ci. Il est certain que Citicorp n'a pas

choisi d'accroître ses provisions de 3 milliards de dollars sans en avoir auparavant référé aux autorités américaines. Une telle décision ne peut que forcer la main des autres établissements des Etats-Unis à faire de même. Or, à la seule exception de Morgan Guaranty, aucune autre banque américaine ne peut se permettre un tel geste. Bankers Trust pourrait à la rigueur augmenter partiellement la couverture de ses créances douteuses, mais il n'en est pas question pour Manufacturers Hanover (« Manny Hanny ») et encore moins pour la Bank of America («BoA») qui connaît déjà assez de difficultés. Cela signifie donc que le Fed, qui connaît l'impact désastreux qu'aurait la mise éventuelle en faillite de plusieurs grandes banques commer-ciales, doit, d'une manière ou d'une autre, s'être porté garant de leur survie. Interviendra-t-il par des injec-tions de liquidités ou par des fusions

On n'en sait encore rien. Mais, à une époque où trop de banques sont constamment à la recherche de trop peu de transactions, on peut se demander si les autorités de tutelle ne vont pas profiter de l'occasion pour encourager Chase Manhattan à absorber . Manny Hanny » et Tartempion à avaler « BoA ». En Angleterre, il ne serait pas étomant que la Midland et la Lloyds annoncent sous pen des émissions d'actions nouvelles afin de renforcer leur capital. En France, la privatisation progressive des banques com-merciales va permettre à ces der-

réfrigérateurs, c'est-à-dire des bilans où ils étaient conservés, leurs prêts aux LDCs et les inciter à les négocier. Plus ce négoce augmentera, plus ce marché, deviendra liquide. Dans ce domaine, l'abondance de udités est la condition né

Les échanges ne se limitent nes aux obligations et à toutes sortes de papiers à revenus fixes ou variables. Ils peuvent aussi bien porter sur des biens immobiliers que sur la transformation en crédits libellés en monnaies locales de prêts initialement réalisés en devises étrangères. A ce jour, les deux tiers des transactions de ce type émanent de dettes chiliennes et mexicaines.

Les dix autres pays en voie de développement qui font également l'objet de ce genre d'opérations sont, par ordre alphabétique, l'Argentine, le Brésil, la Côte-d'Ivoire, l'Equateur, le Maroc, les Philippines, la Pologne, la Roumanie, le Venezuela et la Yougoslavie.

Dans l'ensemble, les banques eméricaines ont, traditionnellen été tonjours plus tentées par le ris-que latino-américain, tandis que les

banques européennes paraissent pré férer celui des pays de l'Est. Il y a deux ans, l'exemple d'un « swap » classique était l'échange par une banque américaine d'une partie de sa dette polonaise contre celle détenue sur l'Argentine par une banque

Il faut, toutefois, souligner que toute l'ingénierie développée par les banques internationales pour apporter une solution à la dette des LDCs sera vaine, si les taux d'intérêt en dollars remontent. Tout étant lié, le scul fait que le rendement de l'emprunt à trente-cinq ans du Trésor américain soit pour la première fois depuis quinze mois repassé audessus de la barre des 9 % est préco cupant non seulement pour le marché international des capitaux qui n'a pu que se sentir encore plus déprimé cette semaine, mais aussi pour le tiers-monde et l'ensemble au système bancaire international.

Indifférente aux problèmes immenses soulevés par la décision prise par Citicorp et soulagée de ne pas avoir à affronter la tension sur les taux d'intérêt en dollars, l'Association des arbitragistes en obliga-tions internationales (AIBD), réfu-giée cette semaine à Oslo pour tenir son assemblée générale annuelle, a imperturbablement discuté de la nature du sexe des anges. Il s'agissait en l'occurrence de

l'instauration éventuelle d'un système automatisé d'eurocotations, dit AIBD - Q -, tel que nous l'avions décrit dans notre rubrique de la semaine précédente. Le projet a, en fin de compte, été

An train où vont les événements n'y aura maiheureusement bientôt plus grand-chose à traiter sur le marché euro-obligataire. Racornie comme peau de chagrin, son activité primaire se réduit au dollar austrafranc luxembourgeois, les seules devises qui intéressent encore le den-tiste belge et la myriade des petits investisseurs privés qui continuent de placer leurs économies sur le marché des obligations internationales. En revanche, la désertion des institutionnels est quasiment totale. Heureusement, le secteur des

actions reste le lot de principale consolation. A ce sujet, il est signifi-catif que l'action CCF ait commencé à se traiter officiellement à Paris à un cours de 125 francs français. Malgré la forte chute enregis-trée par la Bourse de Paris, cela ente encore une plus-value de 11,7 % per repport su prix initial de 107 francs. Plus important encore par suits de l'ampleur du montant de sa privatisation est l'excellent comportement de l'action CGE. Offerte à 290 francs français, elle continue sur le marché gris d'évo-luer entre 343 et 353 francs, soit une prime proche de 12 %. Environ 2,3 millions de particuliers ont en France exprimé le désir d'acquérir des titres CGE. Pour sa part, la tranvingt fois sursouscrite. Compte tenu tout à la fois de cet intérêt êtranger et du caractère international de la CGE, il a été décidé de réduire de 15 % à 10 % la clause dite de retrait ( = claw-back = ) de la tranche internationale. Malgré cette diminution, les allocations étrangères seront re drastiquement réduites. CHRISTOPHER HUGHES

### LES DEVISES ET L'OR

## Répit pour le dollar

La semaine sous revue s'est termi-née mieux que la précédente pour le dollar qui, à la surprise générale, s'est inscrit en légère hausse d'un weck-end à l'autre, terminant à 1,78 DM, 5,96 F et 140 yens.

Cette amélioration a été enregistrée vendredi en fin d'après-midi à New-York à l'annonce des données chiffrées sur la conjoncture légèrement plus favorables que celles qui avaient été prévues. Ainsi, la croissance du produit national brut au premier trimestre 1987 a-t-elle été de 4,4 % en rythme annuel au lieu des 4,3 % annoncés il y a un mois, et la hausse des prix de détail en avril s'est-elle établie à 0,4 % comme en mars et en février, alors qu'on attendait 0,5 %.

Après cette remontée qui a porté le dollar à près de 141 yens, les opérateurs se sont immédiatement penchés sur leurs graphiques. Ou l'amélioration est bien timide et provisoire avant une reprise de la baisse, ou elle reflète un changement de tendance. Aux yeux de la plupart des experts, cette dernière éventualité apparaît très peu probable. Au Japon, l'institut de recherche Min-sui estime que « les données fonda-mentales de l'économie des Etats-Unis mentales de l'économie des Etats-Unis traduisent un déclin à long terme ». En France, M. Michel Develle, chef des études économiques de Paribas, se montre fort pessimiste sur l'Amérique, titrant, dans son bulletin mensuel, « Le dellar à la baisse », et mettant en avant le « lancinant problème commercial des Etats-Unis ». Pour lui, l'état profondément dégradé du commerce extérieur de ce pays devient une des raisons de son « non-rétablissement ».

Pour M. Minazaux ministre inno-

Pour M. Miyazawa, ministre japo-nais des finances, le dollar est appelé à se raffermir. Quant aux officiels amé-ricains, ils se déclarent tous satisfaits des cours acmels du billet vert. Que ce soit M. James Baker, secrétaire an Trésor, M. Malcolm Baldridge, secrétaire au commerce, ou l'intraitable Clayton Yeutter, le délégué de la Maison Blanche pour le commerce, tous voient s'esquisser une contraction d'une vingtame de militarde de dollars du déficit commercial américain en 1987. C'est encore l'avis des écono-

mistes des entreprises outre-Atlantique. Selon eux, le déficit doit revenir de 170 milliards en 1986 à revenir de 170 milliards en 1986 à 135 milliards de dollars cette année. En revanche, ils tablent sur une inflation de 4,3 % en 1987, contre 1,1 % en 1986, comme la plupart des opérateurs. Leur opinion s'appuie à la fois sur des données réelles, tels le rattrapage massif sur certains prix qui avaient baissé ou n'avaient pas varié dans le pressé comme des primes dans le passé, comme les primes d'assurance ou sur des prévisions spéculatives, comme la hausse des cours des matières premières sur les marchés à terme de Chicago. Notons que cette semaine, les déclarations de membres influents de l'OPEP, Arabie saoudite en tête – sur une nécessité de stabiliser les prix du pétrole - ont anéanti les espoirs de ceux qui spéculaient sur un relèvement du prix officiel du brut. Du coup, la hansse du baril sur les mar-chés à terme a été stoppée net : aupa-ravant, ce cours avait frôlé les 20 dol-

Une nouvelle alerte s'était produite sur le dollar au début de la semaine où l'annonce d'une augmentation de 3 milliards de dollars des provisions de la Citibank sur ses prêts aux pays en su Cinhank sur ses prets ant pays en voie de développement avait causé une surprise désagréable, d'autam que le Brésil agitait à nouveau la menace de suspension du paiement de sa dette si des crédits supplémentaires ne lui étaient pas accordés. Le billet vert plongea jusqu'à 1,7680 DM à Tokyo. Néanmoins, il restait stable à 139,50 yens sous le resard vioilant de 139,50 yens sous le regard vigilant de la Banque du Japon qui contrôle main-tenant les positions des opérateurs quatre fois par jour.

Par la suite, la rumeur persistante d'un relèvement éventuei du taux d'escompte de la Réserve fédérale raffermissait le billet vert. Mardi, le comité de l'open market de ladite Réserve fédérale s'est réuni sans que l'on sache quels ont été les résultats de la délibération. Une hausse d'un demipoint serait jugée insuffisante. Il fau-drait un point entier pour impressionner les opérateurs.

Il convient de relever une déclara-tion faite par le président de la Banque

fédérale d'Aliemagne, M. Karl Otto Poehl. Pour celui-ci, il est devenn plus important de stabiliser la parité dollarmark que de contrôler à tout prix l'expansion croissante de la masse monétaire, encore trop forte actuelle-ment, mais qui devrait se ralemir pro-chainement. Une nouvelle hausse du mark mettrait en danger la croissance de l'économie allemande déjà bien ralentie. L'accroissement des écarts d'intérêt entre les Etats-Unis et la RFA (les taux sont respectivement de 8,7 % et 5,2 % en moyenne sur les fonds d'Etat) constitue un instrument priviligié de stabilisation des parités.

En France, la Banque centrale a bloqué à 3.34 F le cours du mark sans grandes difficultés. A la fin de la semaine dernière, elle a annoncé qu'elle avait remboursé au Fonds euro-péen de coopération monétaire le solde des 34 milliards de francs empruntés en devises au mois de janvier dernier pour défendre le franc.

Signalors enfin que parmi les nou-velles mesures d'assouplissement du contrôle des changes annoncées à la fin de la semaine figurent, outre l'autori-sation d'ouvrir librement des comptes en devises pour les entreprises expor-tatrices, l'autorisation donnée à tout commerçant d'exercer les activités de change, monopole jusqu'alors réservé

Enfin, les importations expertations d'or seront libres désormais et traitées selon le régime de droit commun appliqué aux marchandises « pour supprimer le cloisonnement artificiel du marché des prix ». Dans ce domaine, out a noté, toujours à la veille du week-end et en relation avec la remontée du dollar, un fléchissement du cours de l'once d'or, qui, après une montée à près de 480 dollars, est returnés une de de de de de la course de l'once d'or, qui, après une montée à près de 480 dollars, est returnés une de de de de de de la course de l'once d'or, qui près de la course de l'once d'or, qui près de l'once d'or, qui près de l'once d'or, qui près de la course de la cours retombé vendredi soir à 463 dollars.

FRANÇOIS RENARD.

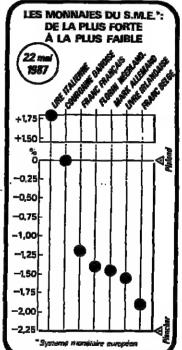

### COURS MOYENS DE CLOTURE DU 18 AU 22 MAI (La ligne inférieure donne ceux de la semaine précédente.)

| PLACE     | Lime    | \$EU.   | français | Franc   | D. mark | Franc<br>beige | Florin    | Lire<br>Italianae |
|-----------|---------|---------|----------|---------|---------|----------------|-----------|-------------------|
|           |         |         |          |         |         | -              | -         |                   |
|           | _       |         | <b>_</b> | ~       |         |                |           | -                 |
|           | 1,6690  | -       | 14,7700  | 48,2593 | 56,8695 | 1,7173         | - 49,7613 | 0,9775            |
| low-York  | 1,6825  | -       | 16,8407  | 68,6342 | 56,3063 | 2,7159         | 49,9625   | - 0,077E          |
|           | 9,9522  | 5,9638  | -        | 407,83  | 334,34  | 16,2038        | 296,88    | 4,6260            |
| ********  | 9,9907  | 5,9380  | -        | 467,55  | 334,35  | 16,1271        | 296,68    | 4,6174            |
|           | 2,4450  | 1,4650  | 24,5682  | -       | 82,1418 | 3,9889         | 72,9400   | 1,1365            |
| barich    | 2,4514  | 1,4570  | 24,5369  | -       | 82,8383 | 3,9571         | 72,7954   | 1,1329            |
|           | 2,9766  | 1,7835  | 29,9096  | 121,74  | -       | 4,8464         | 88,7976   | L3836             |
| remotert  | 2,9881  | 1,7760  | 29,9891  | 121,89  | -       | 4,8235         | 88,7334   | 1,3810            |
|           | 61,4192 | 36,3000 | 6,1713   | 25,1194 | 286,33  | -              | 18,3221   | 2.850             |
| incesies  | 61,5457 | 36,82   | 6,2007   | 25,2711 | 207,32  | -              | 18,3962   | 2,8651            |
|           | 3,3521  | 2,0895  | 33,6836  | 137,10  | I12,61  | 5,4578         | -         | 1,5581            |
| خطأريهاجم | 3,3675  | 2,0015  | 33,7066  | 137,37  | 112,70  | 5,4359         | -         | 1,5564            |
|           | 2151,34 | 1289    | 216,17   | 879,86  | 722,73  | 35,8271        | 641.77    | _                 |
| Res       | 2163.78 | 1286    | 216.57   | 882.64  | 724.10  | 34,9267        | 642.52    | -                 |
|           | 234.99  | 140,80  | 23,6127  | 96,1092 | 78,3458 | 3,8260         | 70,1020   | 6,1692            |
| obyo      | 233.87  | 139,60  | 23,4006  | 95,4015 | 78,2658 | 3,7751         | 69,4475   | 0,1081            |

### LES MATIÈRES PREMIÈRES

### Insoutenable cacao

Pour la première fois depuis sa rati-fication de l'automne dernier, le nouvel accord international sur le cacao vient d'utiliser son arme principale : l'inter-vention à l'achat du stock régulateur afin de soutenir les cours de la fève et de les ramener au prix plancher défendu par ce mécanisme, à savoir 1 600 droits de tirages spéciaux - DTS - par tome (1).

Le directeur du stock-tampon a vité, le 18 mai, les membres de Organisation internationale du cacao (ICO) à acheter 4000 tonnes. Il se basait sur l'autorisation que lui a don-née l'ICO d'imprepir sur le marché, en mars dernier lorsque les cours moyens de la denrée tropicale tombent an-dessous du prix-plancher. Lundi, le prix composé de l'ICO s'établissait à 1 598, 15 DTS, tandis que les cotations à Londres s'inscrivaient à 12 livres par

Il était temps d'enrayer l'accès de se. Mais comme on pouvait le

| PRODUITS                                | COURS DU 22-5     |  |  |  |
|-----------------------------------------|-------------------|--|--|--|
| Caivre h. g. (Lonku)                    | <b>397</b> (=)    |  |  |  |
| Trois mois                              | Livres/tonse      |  |  |  |
| Alumishum (Louiss)                      | 845 (- 3)         |  |  |  |
| Trois mois                              | Livres/tonne      |  |  |  |
| Nickel (Lades)                          | 2 550 (— 236)     |  |  |  |
| Trois mois                              | Livres/toggs      |  |  |  |
| Sucre (Paix)                            | 1 145 (- 29)      |  |  |  |
| Aout                                    | France/tonne      |  |  |  |
| Cadii (Louisu)                          | 1 333 (+ 3)       |  |  |  |
| Mai                                     | Livres/tonne      |  |  |  |
| Cacae (Nex-York)                        | 1 937 (- 42)      |  |  |  |
| Juillet                                 | Dollars/tonso     |  |  |  |
| Bili (Chicago)                          | 287,75 (- 8)      |  |  |  |
| Juillet                                 | Cents/boissessa   |  |  |  |
| Mais (Chicago)                          | 191 (- 4,75)      |  |  |  |
| Juillet                                 | Cents/balances    |  |  |  |
| Soja (Chicago)                          | 167,70 (~ 6,98)   |  |  |  |
| Juillet                                 | Dollars/t. courte |  |  |  |
| Le chiffre entre perenthèses indique la |                   |  |  |  |

premier producteur mondial, a accepté d'y participer, elle qui n'avait jamais recomm les précédents textes, d'autres acteurs émi

craindre, en raison de l'orientation résolument baissière du marché (la campagne sera excédentaire pour la dans ce secteur primaire. Le Ghana, qui fut autrefois le pretroisième année consécutive, avec un surplus estimé à 65 000 tomes par le courtier anglais Gill and Duffus), le

comp de pouce du stock régulateur n'a pas modifié la tendance. C'est pourquoi celui-ci s'est de nouveau porté acheteur de 4 000 tonnes le 21 mai. De l'avis des professionnels, ces actions de soutien risquent, comme par le passé, d'épuiser financièrement le stock sans aboutir pour autant à une régulation satisfaisante du marché. « Cet accord, comme beaucoup d'autres, font-le valoir, ne se donne pas les moyens juridiques et politi-ques de réussir. On croit pouvoir régler des difficultés de fond par des expédients techniques . L'accord cacao signé en 1986 traduit, il est vrai, une entente fictive. Si la Côte-d'Ivoire,

nems du marché se tien-

nent à l'écart de l'ICO. La Malaisie, dont la production de fèves a décuplé en dix ans (de 15 000 à 150 000 tounes), n'a pas voulu se plier aux règles de l'accord. Le comble réside dans le fait que le stock régula-teur, dans sa mission de soutien des prix, peut être amené à acheter du part, peut ette amerie a actitet du cacao malais! Quant aux Etats-Unis, qui occupent le rang de premier consummateur mondial, ils continuent de refuser, au nom de l'idée libérale qu'ils out du marché, de s'associer à un accord visant à réguler les prix.

Le débat technique pourrait paraî-re vétilleux et somme toute secondaire s'il n'était pas un enjeu vital pour nombre de pays en développement dont le cacao est encore la principale source de recettes en devises. En quatre mois, la Côte-d'Ivoire a perdu 650 milliards de francs CFA (13 milliards de francs) en raison de l'effondrement simultané des cours du cacao et du café. Malgré ce coûteux revers de conjuncture, d'autres pays d'Afrique n'hésitent pes à investir davantage

mier producteur mondial avant de laisser dépérir sa cacaoyère, a décidé depuis deux ans de la «réhabiliter». Sa production qui atteignait 159 000 tonnes en 1983/1984 s'est élevée à 219 000 tonnes à l'issue de la dernière campagne. Pour la saison en cours, les estimations de récolte portent sur 230 000 tonnes. Soucieux de revaloriser les revenus des planteurs, le Ghana Cocoa Board vient en outre d'aug-menter de 64,7 % le prix intérieur du cacao, qui s'établit désormais à 880,5 dollars par tonne.

On note enlin que les courants d'échange du Sud vers le Nord tendent à se modifier. Ainsi en Allemagne fédérale qui a importé, en 1986, 211 304 tonnes de fèves (contre un record historique de 220 037 tonnes l'année précédente): l'union des négociants en cacao observe que les four-nisseurs traditionnels africains perdent du terrain au profit des nouveaux pro-ducteurs du Sud-Est assatique, qui assurent désormais un quart des assurent desormais un quart des approvisionnements de la RFA. Si la Cote-d'Ivoire se maintient au premier rang des fournisseurs de l'Allemagne, la Malaisie a ravi sa deuxième place l'Indonésie viennent ensuite devant le Ghana, relégué en sixième position. Cette concurrence de l'Asie et de l'Afrique ajoutée à la faiblesse des devises utilisées dans le commerce du cacao (le dollar et la livre sterling) risquent d'empaisonner encore longtemps la vie du stock régulateur. ERIC FOTTORING

 1 DTS = 1,3 dollar. L"accord pré-cédent avait mat fonctionné. Le stock avait dû cesser ses achats dès 1982, à court de limidités. • RECTIFICATIF. - Dans notre

rubrique du 17-18 mai consacrée à l'arachide au Sénégal, il fallait lire que l'arachide rapporterait 53 milliards de francs CFA (et non 53 millions) à l'Etat.

## LE MARCHÉ MONÉTAIRE ET OBLIGATAIRE

## La crainte de la contagion

me, les cours du MATIF, sa tête chercheuse, plongeant de 105,50 à 104, au plus bas depuis le Les nouvelles, il est vrai, ont été

manyaises en France. Les pronostics de l'INSEE sur une inflation à 3,5 % en 1987, le maintien à 73/4% du taux d'intervention de la Banque de France, qui n'a servi, cette semaine, que 15 % des demandes de pension, et la tension persistante sur l'argent au jour le jour, aux alentours de 8 %, ne sont pas faits pour inciter à l'optimisme. Mais c'est surtout de l'étranger,

et plus particulièrement des Etats-Unes que sont venus les coups les plus dura. De l'autre côté de l'océan, les taux à long terme ont poursuivi leur progression, tandis que les cours baissaient. L'emprunt à trepte ans 2017, émis à 8,75 % il y a tout juste quinze jours, a vn son rendement monter à plus de 9 % et son cours léchir de 98 à 96 pour un nominal de 100. Le motif ? Toujours la Crainte d'un retour de l'inflation, qui a provoqué de très fortes ventes de itres sur le marché à terme de Chicago, et creusé l'écart entre les taux à court et long terme, désormais égal à 3 points et demi, ce qui

Le marché obligataire de Paris a est tout à fait inhabituel. Il faut dire économiques de la BNP, les taux du marché monétaire ne devraient que l'annonce surprise de fortes pro-visions constituées par la Citibank sur ces crédits étrangers (voir didessus et l'article de Christopher Hughes) avait provoqué une ruée sur les bons à court terme, moins exposés, et dont les rendements ont baissé tandis que leurs cours mon-

> Une véritable psychose de hausse des taux s'est installée aux Etatsunis, entretenue par la crainte de l'inflation. Les opérateurs y voient les taux des obligations monter à 10 % dans un délai pas trop éloigné. C'est peut-être aller un peu vite en besogne. En attendant, cette psychose fait des ravages en Fran Ailleurs en Europe, c'est le contraire, que ce soit en Allemagne, où la Banque fédérale ira peut-être ou a namque reuerate na peut-eire jusqu'à abaisser encore ses taux si besoin est, on en Belgique, où la Banque centrale a ramené son taux d'escompte de 8 à 7 3/4. Si le vent n'est pas à la hausse en Europe, au contraire, il l'est en France, où les opérateurs broient, pour l'instant, du

Les propos tenus par M. Gabriel François cette semaine à Strasbourg ne sont guère de nature à les réconforter. Pour le directeur des affaires

guère descendre beaucoup plus bas que 8 % à la fin de l'année 1987. Des poussées de hausse brusques et temporaires restent même possi-bles dans une année marquée à la fois par la proximité de 'lélection présidentielle et la faiblesse persistante du dollar. » Selon son analyse, cette absence de détente des taux courts mais aussi l'arrêt de la désinflation rendent difficile cette année une baisse significative du taux de rendement des obligations, d'autant qu'au niveau actuel de 8 3/4 pour les emprunts d'Etat l'écart avec les taux courts est inférieur à la nor-

Si l'on suit M. François, de deux choses l'une, on bien les taux longs doivent monter encore pour rétablir l'écart normal on bien les taux courts doivent descendre. On laisse au lecteur le soin de tirer ses conclusions. En attendant, les rendements des fonds d'Etat frolent 9 %, un point et demi de plus qu'en septem-bre dernier, ce qui a conduit la Caisse de refinancement hypothé-caire à payer 9,70 % pour les 2 mil-liards de francs qu'elle a levés par son adjudication certe semaine.

# Le Monde

### ÉTRANGER

3 La fin du sommet francoallemand. 4 Après la réunion du Conseil national palesti-

### DATES

2 Il y a soxante ans, la disparition de Nungesser et

### POLITIQUE

6 Les assises nationales du

- M. Rocard sa déclare rassure par M. Reagan. - Livres politiques, par

André Laurens.

### bie : le bloc-notes de trois 10 En Guadeloupe : l'ex-Alliance révolutionnaire envisagerait des « actions

SOCIÉTÉ

8 La procès de Klaus Bar-

12 Exposition : le Tibet à

Théâtre : Suite irlandaise de Lady Gregory, Synge et Yeats. Cinéma: Gaugin, le loup

### dans le soleil lourdement meurtrières ». 13 Cycle de musique baroque au Théâtre du Châtelet. 13 Communication.

17 La privatisation d'Havas. - Le financement de Sécurité sociale.

| 18 Revue  | des valeu  | 12.  |
|-----------|------------|------|
| 19 Crédit | s, char    | iges |
| grand     | is marchés |      |

### SERVICES

Météorologie ......... 15 Mots croisés .......15 Spectacles .........14

### MINITEL

Les assises du RPR JOUR Procès Barbie, BAR Jeu : Où en sont les Français ? (Gagnez l'Etat de la France !).

Actualité. Sports. - Internal Bourse, Culture, Dossiers, 36-15 Tapez LEMONDE

### Coupe du monde de rugby: France-Ecosse 20-20

### La commission des finances repousse les projets de loi de règlements pour 1984 et 1985

A l'Assemblée nationale

arrive, même, à mettre en cause la continuité de l'Etat. La commission des finances de l'Assemblée nationale a repoussé, le jeudi 21 mai, les projets de loi de règlements pour 1984 et 1985. Malgré l'importance que pourraient avoir ces textes, qui permettent de contrôler que le gou-vernement a exécuté le budget de l'Etat en conformité avec l'antorisation donnée par le Parlement, la tradition est de n'en faire que de simples outils comptables. La gauche, d'ailleurs, avait, an lendemain de 1981, approuvé, sans difficulté, les

La meilleure

cote présidentielle

pour M. Mitterrand

La personnalité politique qui rem-plirait le mieux la fonction présiden-

purait le meux la ronction presiden-tielle est... M. François Mitterrand. Selon les résultats du sondage réa-lisé par la SOFRES et publié, le vendredi 22 mai, dans le Nouvel Observateur (1), le chef de l'Etat, qui recueille 53 % d'opinions favora-bles (au lieu de 49 % en mars),

reprend la tête de ce cla

reprend la tête de ce classement, que M. Raymond Barre lui avait ravie en janvier. Ce dernier perd 4 points en obtenant 52 % d'avis positifs, mais devance toujours M. Michel Rocard, qui, avec 49 % de bonnes opinions, céde I point par rapport au mois de mars. Quant à M. Jacques Chirac, 39 % des personnes interrogées (au lieu de 36 % en mars) estiment qu'il ferait un bon président de la République.

Parmi les sympathisants de gau-che, M. Mitterrand accroît son

avance sur M. Rocard : avec 80 %

d'opinions positives, il gagne 6 points en deux mois, alors que le député des Yvelines n'est crédité que de 68 % d'avis favorables (au lieu de 67 %).

La dimension présidentielle de M. Barre, en revanche, accuse un recul sévère auprès des partisans de droite : 73 % de ces derniers (au lieu

droite: 73 % de ces dermiers (au neu de 81 % il y a deux mois) jugent que l'ancien premier ministre ferait un bon chef d'Etat. Avec 65 % d'opinions positives, M. Chirac conforte sa position avec un gain de 2 points, tout comme M. Léotard (52 %) qui

Sondage effectué du 4 au 7 mai, auprès d'un échantillon représentatif de 1 000 personnes.

en gagne 4.

La majorité de la droite s'enga-geait dans cette même voie. L'audi-tion de M. André Chandernagor, président de la Cour des comptes, par la commission des finances, à laquelle il a fait part des observations de la Cour sur la gestion des fonds publics, avait été empreinte de la plus totale cordialité, même si chacun avait souligné les nombreux errements de l'administration.

La séance de la commission aurait donc dû être de pure forme. Le rap-porteur général, M. Robert-André Vivien (RPR, Val-de-Marne), pro-

Le gouvernement

est majoritairement

désapprouvé

Les Français jugent sévèremen

l'action du gouvernement. Seule-ment 37 % des personnes interrogées

- dont 73 % des sympathisants

UDF et RPR (au lieu de 84 % en

mars) - approuvent la politique conduite par M. Jacques Chirac, alors que 41 % s'en déclaraient satis-

sondage réalisé par la SOFRES et publié, le samedi 23 mai, dans la Vie française (1). 47 % (au lieu de 49 %) des consultés expriment leur

désaccord avec l'action menée par le

C'est en matière de sécurité que

le gouvernement enregistre ses meil-leurs résultats avec 56 % d'opinions

positives. Mais si sa politique sociale

est désapprouvée par 49 % des sondés, c'est dans le domaine de l'emploi qu'il obtient son plus mau-vais résultat depuis juin 1986, avec

52 % de mécontents et 25 % de satis-

En outre, l'unité UDF-RPR se fis-

aure sensiblement aux yeux de l'opi-

nion. 58 % des Français interrogés (au lieu de 48 % en mars) considè-

rent que la majorité est divisée, 22 % (au lieu de 38 %) soutenant le

contraire. Et, pour la première fois depuis juin 1986, les sympathisants

UDF et RPR expriment majoritaire

ment un jugement similaire (47 % estiment que leurs partis sont divisés

Sondage effectué du 4 an 7 mai auprès d'un échantillon représentatif de mille personnes.

et 37 % les jugent unis).

Deux sondages de la SOFRES

posa d'ailleurs l'approbation de ces projets de loi de réglements; il fut suivi par l'UDF et par d'autres membres du RPR, comme M. Jean-Paul de Rocca Serra. Mais M. Georges Tranchant (RPR, Hauts-de-Scine) refusa de donner « un aval » à une gestion qu'il avait « dénoncée », et il entraîna des hommes comme MM. Claude Barate (RPR, Pyrénées-Atlantiques) et Arthur Debaine (RPR, Oise). Les contestataires furent les plus nombreux; en l'absence du président de la commisl'absence du président de la commis-sion, M. Michel d'Ornano.

En séance plénière, toutefois, l'Assemblée ne devrait pas suivre l'avis de la commission.

M. Pasqua

estime « très graves »

les accusations

de MM. Pierret et Dupuis

contre la police

M. Charles Pasqua, ministre de l'intérieur, a qualifié d'« accusations

très graves dont les auteurs devront assumer la responsabilité : les

propos tenus, mercredi 20 mai à Paris, par M. Christian Pierret,

député socialiste des Vosges, et

M. Jérôme Dupuis, son ancien direc-teur de cabinet, au cours d'une

conférence de presse (le Monde du

22 mai) concernant la faillite frau-

duleuse du Comptoir pratique pour l'invention automobile (CPIA) et

l'instruction dont cette affaire fait l'objet au tribunal d'Evry

M. Pierret et M. Dupuis, qui vient

d'être inculpé, avaient notamment déclaré que les policiers avaient en

un comportement antisémite et anti

franc-maçon. Interrogé vendredi à

ce sujet, à l'issue du congrès natio-nal de la CFTC-police à Saint-Mandé (Val-de-Marne), M. Pasqua

a précisé : « La police (...) ne se

laisse pas du tout inspirer par quel-

losophique que ce soit. Si d'aven-

ture cela survenait, ce serait

Le ministre a ajouté : « Il faut

prendre garde, car lorsqu'on porte

de telles accusations, il faut aussi en apporter la preuve. • MM. Pier-ret et Dupuis « devront assumer leurs responsabilités, car je ne lais-

serai pas accuser la police sans preuves et je prendrai les mesures

nécessaires pour la défendre », a conclu M. Pasqua.

### Douche froide

Départ hésitant des Français en Compe du monde de rugby : pour sa première rencontre, le Quinze de France a concédé le match nul à l'Ecouse (20-20), le samedi 23 mai à Christelmrch (Nouvelle-Zélande). Pour éviter les All Blacks en quarts de finale, l'équipe de Jacques Fouroux devra gagner avec la plus grande marge possible contre la Roumanie et le Zimbabwe.

Faut-il mandire Lancaster Park! Dans ce stade du bout du monde, les Dans ce state du tout un intude, les Français pas plus que les Ecossais n'avaient encore gagné. Pour une fois que les adversaires n'étaient pas All Blacks et que tout un peuple ne poussait pas derrière eux en mélée, les deux équipes comptaient sur ce match pour intercorpore la série. match pour interrompre la série. Il leur faudra attendre encore.

L'espièglerie de Serge Blanco pointant et transformant un essai de contrebandier entre les poteaux ecossais (79º minute) n'a pas suffil. Avec 4 points d'avance - les pre-miers depuis le début d'un match dominé par l'Ecosse, - les hommes de Fouroux affichèrent le contentement du contrat rempli. Cet essai marqué à la barbe d'un adversaire figé de surprise était pour les Fran-çais comme la réparation d'une lourde injustice : le refus, quelques minutes auparavant, d'un essai de Patrice Lagisquet, conclusion d'une contre-attaque lancée depuis les 22 mètres par l'autre ailier, Patrick

Ainsi nanti d'une victoire qui lui assurait la première place de la poule et qui lui donnait donc la rance de ne pas rencontrer les Néo-Zélandais en quart de

● LIBAN: l'abrogation de l'accord du Caira. — L'OLP est disposée à dialoguer avec « les autorités légales » libanaises en vue de dégager un accord sur la présence palestinienne au Liban, a déclaré, vandradi 22 mai, à Tunis, le porte-parole de l'organisation, palestinienne. Le l'organisation palestinienne. Le porte-parole a qualifié d'« illégale et inaccaptable » la décision prise par le du Caire de 1969. « L'OLP continuera à défendre les droits sociaux et politiques du peuple palestinien vivant au Liban », a-t-il ajouté avant d'annoncer que la Ligue erabe devrait examiner cette « inquiétante » décision. - (Corresp.)

Le Monde Infos-Spectacles sur Minitel 36-15 + LEMONDE

finale, le Quinze tricolore s'est alors mis en tête de laisser filer au petit trot les quelques minutes d'arrêt de jen. Douce illusion, coupable rela-L'opiniâtreté écossaise et la rage

d'avoir gaspillé un capital patiemment accumulé en première mitemps allaient pousser l'ailier Matt Duncan jusque dans l'en-but fran-çais (84 minute). Le public de Christchurch avouait enfin que sa neutralité présumée était teintée d'une légère préférence pour l'Ecosse. Il manifestait son soulage-ment à cette égalisation, que Gavin Hastings, le buteur métronome, ne réussissait cependant pas à transformer en victoire

### « L'esprit de Nantes » par intermittence

Les rebondissements de cette fin contre ne pouvaient faire oublier le reste du match. Entre les denx meilleures équipes du Tournoi des cinq nations, les affrontements sont toujours apres et les scores serrés, mais le rugby panache offert par les deux formations le 7 mars dernier au Parc des Princes avait laissé espérer un spectacle de hant niveau en Nouvelle-Zéjande. La déception n'est pas venue des Ecos-sais, fidèles à la devise de leur entraineur Derrick Grand, · rigueur, méthode et anthou-siasme ». Pour battre cette équipe de purs amateurs qui s'étaient entraînés comme des professionnels il cut fallu le meilleur Quinze de France, celui qui, en novembre der-nier à Nantes, avait foudroyé les All Blacks avant de s'envoler vers le grand chelem.

Mais «l'esprit de Nantes» n'a oufflé que par intermittence en seconde mi-temps sur Lancaster Park Le temps pour Philippe Sella (52°) et pour Berbizier (66°) d'ins-crire deux essais pleins d'espérance après une première mi-temps catas Moins réveillés sans doute que les

téléspectateurs français, les tricolores avaient vu passer Dereck White comme dans un mauvais rêve. blond troisième ligne, profitant de la torpeur qui régnait dans l'alignement français, avait ouvert la marque dès la première minute sur une touche longue.

Notre élite est-elle comme on le dit usée physiquement par une sai-son trop longue (championnat de France, Tournoi des cinq nations, et tournée des All Blacks), alors que les Britanniques ont depuis belle lurette terminé leur championnat d'opérette? Le pack français, clé de voûte du système Fouroux, a pour le

moins manqué de fraîcheur : fonds de touche passoires, où Ian Paxton de touche passones, ou an a sange musclait Eric Champ; mélées tour-nées par la roublardise écossaise; et retards coupables dans les regroupe-ments, où les Ecossais donnaient une leçon d'efficacité. Daniel Dubroca capitaine talonneur, moins serein depuis que Philippe Dintrans, excapitaine talonneur, piaffe bruyam-ment pour récupérer son poste, a perdu deux ou trois balles importantes pendant le premier quart

Débordés, asphyxiés par le rythme, les avants français allaient retrouver leurs vienz démons, M. Fred Howard, l'arbitre anglais, pouvait entamer son récital de coups de sifflet, et Gavin Hastings passa méticuleusement les coups de pied de pénalité accordés pour brutalités (27° et 33°) ou hors-jeu (17°). Le score de 13-6 à la mi-temps devait culminer à 16-6 (44) grâce à une nouvelle réussite d'Hastings.

Le réveil de la troisième ligne et l'adresse enfin retrouvée des trois quarts français évitèrent le désastre. Grace à une bonne dernière demiheure de rugby à la française, les tricolores peuvent encore finir le tour préliminaire en tête de la poule IV. Mais il leur faudra jouer pendant quatre-vingts minutes lors des pro-chains matches contre la Roumanie (28 mai) et le Zimbabwe (2 juin) pour espérer figurer en bonne place palmarès. Tous les adversaires de la France n'auront pas, comme l'Ecosse avec la sortie de Rutherford (7°), le maiheur de perdre leur stra-tège au début de la bataille.

JEAN-JACQUES BOZONNET.

● ROUMANIE bet ZIMBABWE 21-20. - Menés 9-20 jusqu'à dix minutes de la fin du temps réglementaire per de surprenants joueurs du Zimbabwe, qui avaient marqué deux eesais par Richard Taimba, les Roumeins ont réussi à renverser la vapeur en attaquant de fecon débridés : cette tactique leur a permis de marquer trois essais, par Paraschin (72°), Toader (75°) et Hodorca (84°), qui leur ont assuré une courte victoire (21-20). Cette victoire permet aux ns de prendre pro la tête du classement de la poule IV devant la France et l'Ecossa

· AUSTRALIE bat ANGLE-TERRE 19-6. - Grāce à deux essais sis par David Campese et Simon Poitevin et aux quatre coups de pied pessés par Michael Lynch, l'Australie a battu 19-6, le 23 mai, au stade Concord de Sydney, dans un match de la poule I de la Coupe du monde, l'Angleterre qui a révesi un essai par Mike Harrison, transformé par Jone

SANTE-CUATRIÈME ANNÉE indettement des pays du tiers n

# la Côte-d'Ivoire à son te se déclare insolvable

# wiétante

de la Côre-d'Ivoire, qui de ses emprume & est particulièrement l émana en effet d'un Mique neiro parmi les delavorises, disposanz de pres qui devaient lui perde respecter ses engage simemationaux, après un ramant negociá 🗪

a ressources vierment #butsloment : la prix du ident la Cate-d'hvoire est de le premier producteus da fiechi, ca selui du caté. scion importante de ce indute de F.us de 20 %, ha a pardre l'équivalent de gads de franca d'exportaipris le debut de l'ammes ad le service de sa dette are s'eleva, lui, à 7 mil offfenes en 1987. pouvei : posident > est

direment orécopupant de s is Cot. -c'ivoire falsait des nations en voie de apement juggeos dignes de Berdupian Baker, c'estfund side supplémentaire ere sussi hon per lee be momerciates que per la distions must instinueles of

Dirs ce cas á fén al su dona régié. 🙉 adminuraces rechute repfine da la dette du tiereta, déjá Plaustréo cos dertions per les importantes More que noux banques. maines, is Craicorp of in # Kahatton, viennent de mar sur leurs crédits oux im vois de développement. isse demarche traduit de la tace etablissaments singn-Bengaçament total, du am durcissament progresder politique vis-à-vis de

i guvernement américain au arent tout de réduire nume deficit budgeteire, aux tanques, et incite don dont le sente est écladiprendre is relais.

A y a done tout Penser du su sommet de dans un pau plus de huit Als pays du Soisii-Levent va lane à conseurer une partie \* ésomes excédents comau et financiors, à la crése cientifica a nouvelles les pays les plus pau-Washington arrend des Se la plan japonais d'aide doppement annoncé en d dernier, à hauteur de erts de dellars en trois Halest See a con da, y Lokyo Bente china da réellement quelque cocae ». Mais les es jeponaises, déjà très ies sur le tiers-monde, ont

Make ivoltianne montre allant que même des pays m moins pauvres ne Nes à l'abri d'une défaillaisen d'une dégradaechanges mondiaux Pius 572vo que, selon aucune amelioration entrevoir au cours des

torrespondents (5 % à ce qui les rend vulnéra-

hains moit, bien au Mile. A Venise, Lateroesers lourde.

## La campagne d'intimidation de l'IRA

### Shell cesse toute fourniture aux forces de sécurité en Ulster

La compagnie pétrolière Shell a décidé de cesser toute fourniture de carburants aux forces de sécurité d'Ulster, annonce le Times. Selon le quotidien londonien, la compagnie a estimé impossible d'assurer la pro-tection de son personnel en Ulster et, prenant très au sérieux les menaces de mort émanant de l'IRA (armée révolutionnaire irlandaise) à l'encontre de l'un des responsables de Shell dans le nord de l'Irlande, a préféré rompre son contrat avec les forces de sécurité.

L'IRA a lancé depuis plus d'un an une vaste campagne d'intimidation contre les « collaborateurs » des forces de sécurité et a publié en août dernier une « liste noire » d'entre-prises désignées comme cibles de ses attaques terroristes, provoquant le retrait prudent de plusieurs entrepreneurs, fournisseurs et transpor-

· IRLANDE DU NORD: vio-. - L'IRA a revendiqué, vendredi 22 mai, l'assassinat d'un capi-taine de l'UDR, corps auxiliaire de l'armée britannique, abattu la veille dans le comté de Tyrone. D'autre part, Alex Maskey, l'un des dirigeants du Sinn Fein, la représentation de l'armée d tion politique de l'IRA, a été griève-ment blessé par balles, vendredi, à son domicile de Belfast. — (AP, Reu-

Le numéro du « Monde,» daté 23 mai 1987 a été tiré à 501 616 exemplaires

ABCDEF



La Court Pres plusieurs autres voie de désders annance de des jeudi 28 mai -pourrait pins -dettes, l'est à dits £ appel

ignant les hours emprunts contr Permet. Ce grand peddu motières premides déjà obsenu en l' que soient réfichelo échéances de sa des

La chair de coff et du resent y Core-d'Ivoire su difficile Trust on a confrontation, A egalement annough que le pays n'étais mesure d'acceptais veuux efforts finiss

Lise one leftermente

per Boyreau Pulit

en blause 40 grief

ces contenes, que Valo le recevant sons la C ment comperets i

No de : stance. 35 p. : trabe. 1 700 L. : 8